

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





830.9 G56

# LANGUE ET LITTÉRATURE

DES ANCIENS FRANCS:

# LANGUE ET LITTÉRATURE

DÈS ANCIENS FRANCS.

PAR GOGLEY, P. d. c. d. s. D.



### A PARIS,

CHEZ L. G. MICHAUD, IMPRIMEUR DU ROI, RUE DES BONS-ENFANTS, N°. 34; A NANCY, CHEZ VINCENOT, RUE J.-J. ROUSSEAU, A LONDRES, CHEZ BOSSANGE ET MASSON, A BAMBERG, CHEZ J. SCHNEIDERBANGER.

M. DCCC. XIV.

Vignand Rit.

\$ 30.9 : , G56 Yin 1.01

#### EXPOSITION.

Lorsov'au commencement du cinquième siècle les Francs sortirent des forêts de la Grande-Germanie, pour passer le Rhin, ils parlaient une langue dont les sons n'avaient aucun rapport avec les dialectes alors en usage parmi les peuples qui habitaient les rives de la Seine, du Rhône et de la Loire. C'est dans cette langue, appelée par leurs auteurs, francique ou francisque, qu'ils avaient, avant de quitter leurs anciennes demeures, rédigé leur loi salique : c'est la langue que parlait Clovis; c'est celle que l'on parlait à la cour et à l'armée, sous les rois mérovingiens: Charlemagne, ce chef puissant de la famille des Francs, avait recueilli et transcrit de sa main les poésies antiques, dans lesquelles ses pères avaient chanté les hauts faits de leurs guerriers; il s'était même occupé à rassembler les règles auxquelles leur langue était soumise;

425392

Digitized by Google

cette langue était celle de Louis-le-Débonnaire, qui parlait d'ailleurs avec une égale facilité le grec et le latin : c'est dans cette langue, aussi bien qu'en langue romane, que les fils de ce prince se jurèrent, en 842 et 860, paix et amitié dans les plaines de Strasbourg et de Coblentz; au milieu du dixième siècle, on fut encore obligé de traduire un discours latin en langue francique, pour le rendre intelligible à un de nos rois.

Ces faits, que je me borne à indiquer ici, et d'autres que je développerai plus bas, provoquent des questions dont la solution ne peut être étrangère à l'histoire de notre littérature. Quels sont donc, me dira-t-on, les caractères propres et distinctifs de la langue francique? Quels rapports y a-t-il entre elle et les dialectes dont se servaient les Goths, les Danois, les Normands, les Anglo - Saxons, les Suèves et les autres peuples qui, avec les Francs, formaient l'antique nation des Germains? Nous reste-t-il assez de monuments écrits en langue francique, pour pouvoir indiquer, d'une manière fixe et déterminée,

Digitized by Google

les lois grammaticales par lesquelles elle est régie? Quelle fut sa marche sous les deux premières races de nos rois et pendant les deux premiers siècles de la troisième dynastie? A quelle époque les monarques Francs ont - ils entièrement abandonné la langue de leurs pères, pour ne plus se servir que de celle que parlent les Francs d'aujourd'hui? Par quelle gradation la langue francique a-t-elle disparu de la France occidentale? Quelles traces y a - t - elle laissées? Jusqu'où s'estelle retirée? Dans quel rapport se trouvet-elle avec les dialectes aujourd'hui en usage dans les Pays - Bas, en Angleterre, dans les trois royaumes du nord, en Allemagne, et dans les contrées où se sont établis les autres peuples Germains d'origine, et frères des Francs? Ceux - ci, élevés et ne vivant que dans les camps, ont - ils méprisé cette gloire que les Grecs et les Romains avaient acquise par la culture des sciences et des belles - lettres? Quels sont les hommes qui parmi eux se sont illustrés par leurs productions littéraires? Oue nous reste-t-il de leurs ouvrages? Quels caractères particuliers nous présente leur poésie héroïque et sacrée?

Ces questions et beaucoup d'autres qui naissent du même sujet, sont importantes sans doute pour les annales de la grande famille européenne; elles ont un double intérêt pour ceux qui veulent étudier l'histoire de notre littérature, celle de la monarchie que les Francs ont fondée, et les monuments franciques qui peuvent être · cachés dans nos archives et dans nos bibliothèques. Jusqu'à présent on n'a fait parmi nous que très peu d'efforts pour résoudre ces questions. La langue et la littérature des Francs appartenant aux siècles de la barbarie, nous nous sommes accoutumés à n'en parler qu'avec un mépris dédaigneux; aujourd'hui on a épuisé tous les genres d'écrire, on se copie, on se répète, et personne ne pense à rien publier sur un sujet qui tient de si près à la gloire de la nation.

Un hasard heureux appela, il y a plus de vingt ans, toutes mes affections vers la littérature des Francs. Ayant quitté ma patrie dans les premiers temps de nos troubles,

je charmais les ennuis de mon exil en faisant des recherches sur l'histoire. Je découvris dans une bibliothèque d'Allemagne un manuscrit qui contenait une histoire tirée des Quatre Évangiles, écrite en vers non rimés. Ce reste précieux d'antiquité francique, un des plus complets que nous ayons, est remarquable par la richesse, par la noble élévation du style, et par la forme particulière que l'auteur a donnée à sa versification, en la soumettant à l'allittération (a) qui paraît, ainsi que la rime, avoir pris naissance parmi les Francs. Le vifintérêt que m'inspira le manuscrit que j'avais découvert et transcrit, dirigea vers la littérature francique les études et les recher-

<sup>(</sup>a) Chez les Francs, l'Allittération est l'uniformité des lettres initiales dans les mots qui présentent les idées principales du même vers; la rime est l'uniformité de son dans les syllabes qui terminent deux vers correspondants l'un à l'autre. Je n'ai rencontré l'allittération que dans trois ouvrages (\*) qui appartiennent à la poésie carlovingienne. Cette forme, peu favorable au mouvement de la versification, ne paraît pas avoir survécu au siècle de Charlemagne; la rime, au contraire, quoique inconnue aux anciens, a passé de la poésie des Francs, qui aimaient à s'en servir, dans celle de tous les peuples de l'Europe moderne.

<sup>(\*)</sup> Voyez pages 147, 155, 169.

ches que j'ai faites depuis cette époque dans les pays du nord.

Rendu enfin à ma patrie en 1813, je continuai mon travail dans les bibliothèques de Paris. MM. Raynouard, Petit-Radel, Daunou, Dutheil, et quelques autres savants à qui je l'avais communiqué, m'engageaient à le publier. Je craignais d'y mettre de la précipitation; j'aurais voulu pouvoir encore pendant quelques années recueillir, retoucher et corriger. Le paragraphe sur la loi salique me déplaisait plus que tous les autres. C'est de cette loi qu'il faut partir, quand on veut étudier la marche de la langue et de la littérature francique; je désirais, avant de rien publier sur un sujet si important, pouvoir parcourir plusieurs bibliothèques étrangères, où j'espérais trouver de nouveaux secours. Je n'avais point vu celles de Londres et d'Oxford, qui renferment des trésors sur la littérature francique; je me tournais souvent avec une affection douloureuse vers le musée britannique, et je déplorais le malheur des circonstances, qui m'empêchaient de pouvoir aller visiter une collection si riche en monuments sur

les langues des anciens peuples septentrionaux. Je ne voyais, dans tout ce que j'avais recueilli jusque-là, que des morceaux informes et épars, avec lesquels je désespérais de pouvoir élever l'édifice dont j'avais conçu le plan depuis tant d'années.

A l'insuffisance de mes matériaux, je devais ajoûter une grande défiance de mes forces. Ayant passé vingt-deux années de suite hors de ma patrie, constamment occupé à faire des recherches sur les langues étrangères, j'éprouvais, quand je voulais rendre mes idées dans ma langue maternelle, des difficultés qui me décourageaient et qui ne devaient se montrer que trop visiblement aux yeux de ceux que l'importance du sujet pourrait engager à parcourir mon ouvrage.

Les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, ont contribué à vaincre mon indécision. Le Dien des Francs vient de relever leur antique monarchie; le trône de Clovis et de Charlemagne est rendu à sa dignité première, et le fils de S. Louis est rentré dans l'héritage de ses pères. Ce moment heureux, si désiré par les bons Fran-

çais, m'a paru de bon augure pour publier un ouvrage destiné à conserver une petite portion de la gloire que les Francs ont acquise, et dont ils nous ont fait dépositaires.

Je n'hésite donc plus à publier mon travail; s'il est au-dessous de la grandeur du sujet, il sera pour d'autres un motif d'encouragement. Il est divisé en trois parties : dans la première, j'ai recueilli quelques notions historiques sur la langue des Francs; dans la seconde, je donne les règles principales de leur grammaire, et dans la troisième je parle des ouvrages qu'ils nous ont laissés. Cette dernière partie est partagée en trois périodes, qui comprennent les ouvrages des Francs méroyingiens, carlovingiens et capétiens. La période mérovingienne nous présente cinq ouvrages plus ou moins étendus; je n'en ai que trois pour la troisième période, qui est très courte, puisqu'elle finit au moment où l'on voit paraître les troubadours en France, et les minnesingers en Allemagne. Les temps carlovingiens sont plus riches; c'est le siècle d'or pour la littérature des Francs. On lira sans doute avec quelque intérêt, dans les paragraphes destinés à cette période : 1°. Le morceau de poésie héroïque sur le combat de Hiltibrand et de Hathubrand; il appartient, à ce que l'on croit, à la collection des poètes francs que Charlemagne avait copiée de sa main; c'est un de ces ouvrages franciques où l'allittération est observée; 2°. l'histoire tirée des Quatre Évangiles en vers, dont j'ai déjà parlé; 3°. le serment de 842; 4°. les Évangiles, par Otfride, en vers rimés; c'est le premier vestige de la rime, qu'aucun peuple ancien ne paraît avoir employée avant les Francs; 5°. le chant composé pour célébrer la victoire que Louis, fils de Louis-le-Bègue, avait remportée sur les Normands en 883; cette pièce de poésie héroïque en vers rimés, a de beaux mouvements; elle aura en ce moment un intérêt tout particulier, par les allusions heureuses qu'elle nous présente.

Dans la période mérovingienne, on distinguera sans doute deux paragraphes, ceux qui traitent de la loi salique et du fragment d'Isidore de Séville. Le premier, je l'avoue, est incomplet. A la bibliothèque royale je me voyais au milieu de vingt-un manuscrits, et je n'en sentais que plus vivement le vide où je me trouvais, ayant à traiter un point si important de notre littérature, sans avoir tous les secours dont j'avais besoin: j'ai formé sur cet objet des vœux ardents; seront-ils un jour exaucés? Le fragment d'Isidore est précieux pour nous, puisque nous possédons à la bibliothèque de Paris le manuscrit écrit de la main de l'auteur, et le seul que l'on connaisse.

Oserais-je me flatter que ce premier essai sera accueilli avec quelque bienveillance? Lui accordera-t-on ce que l'on ne refuse point à tant de brochures frivoles, quelques moments de lecture et d'attention? L'importance du sujet provoquera des discussions et des recherches plus profondes; elle engagera les savants à s'occuper de nos auteurs franciques, et nous aurons peut-écre un jour le bonheur de voir paraître une collection complète de leurs ouvrages, avec un vocabulaire pour en faciliter l'intelligence. Le premier pas est fait; le temps et le respect des Français pour le nom de leurs pères, feront le reste.

## TABLE DES MATIÈRES.

| CHAPITRE PREMIER.                          | _         |
|--------------------------------------------|-----------|
| De la Langue des anciens Francs            | Paga<br>L |
| CHAPITRE II.                               |           |
| Grammaire de la Langue francique           | 27        |
| ARTICLE PREMIER.                           |           |
| Lexicologie                                | 28        |
| §. ler. Alphabet de la Langue francique.   | , 28      |
| §. II. Articles                            | 31        |
| §. III. Noms substantifs                   | 34        |
| §. IV. Adjectifs                           | 39        |
| §. V. Pronoms                              | 42        |
| §. VI. Noms de Nombre                      | 58        |
| §. VII. Verbes                             | 62        |
| §. VIII. Adverbes                          | 78        |
| §. IX. Conjonctions                        | 79        |
| §. X. Prépositions                         | 79        |
| ARTICLE II.                                | , .       |
| Syntaxe                                    | 8r        |
| CHAPITRE III.                              | -         |
| Litterature des Françs                     | 88        |
|                                            |           |
| PÉRIODE PREMIÈRE.                          | ni c      |
| Ouvrages littéraires des Francs mérovingie |           |
| §. 1°7. Loi Salique                        | •         |
| §. II. Fragment d'Isidore de Séville       | 103       |

| X V I      | TABLE DES MATIÈRES.                              | _           |
|------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 6.         | III. Règle de Saint-Benoît                       | Page<br>II2 |
| •          | IV. Oraison dominicale                           | 126         |
| _          | V. Formules du Concile de Leptine                |             |
| -          | période II.                                      |             |
|            | Ouvrages des Francs carlovingiens.               |             |
| 6.         | I <sup>er</sup> . Combat entre Hildebrand et Ha- |             |
| ,          | librand, en vers allittérés                      | 134         |
| 6.         | II. Prière de Weissenbrunn, en vers al.          | 154         |
| ğ. 1       | III. Paraphrase de l'Evangile, en vers al.       | 156         |
| <b>§</b> . | IV. Serments de 842 et 860                       | 194         |
| g.         | V. Capitulaire des Rois Louis et Lo-             |             |
|            | thaire                                           | 200         |
| •          | VI. Homélies                                     |             |
| g.         | VII. Evangile d'Otfride, en vers rimés.          | 208         |
| <b>§</b> . | VIII. Harmonie de Tatien, en vers                | 224         |
| g.         | IX. Entretien de Jésus avec la Sama-             |             |
|            | ritaine, en vers rimés                           | 228         |
| Ś.         | X. Ode en l'honneur du Roi Louis,                |             |
|            | en vers rimés                                    | <b>231</b>  |
| g.         | XI. Ode en l'honneur de Saint-George.            | 250         |
|            | période III.                                     |             |
| Oı         | avrages des Francs, dans les premiers te         | mps         |
|            | de la troisiême dynastie.                        | •           |
| g.         | Ier. Psautier, par Notker                        | 253         |
|            | II. Cantique des Cantiques, par Wil-             |             |
|            | lerame                                           | 257         |
| <b>§</b> . | III. Ode en l'honneur d'Annon                    | <b>260</b>  |

AIN DE LA LABIE

## DE LA LANGUE ET DE LA LITTÉRATURE

DES ANCIENS FRANCS.

### CHAPITRE It.

De la langue des anciens Françs.

Dans les trois premiers siècles de l'ère chrétienne, la Germanie (a) était partagée entre deux grandes familles: celle des Scandinaves habitait la Germanie septentrionale, qui comprend aujourd'hui le Danemark, la Norvège et la Suède; la famille des Teutons, qui occupait la Germanie méridionale, s'était répandue sur les deux rives du Rhin, depuis sa source jusqu'à son embouchure; au midi, elle avait descendu le Danube, depuis son origine jusque vers les lieux où la Morawa se jette dans ce fleuve; à l'est et au nord, elle avait la Vistule et la mer septentrionale pour limites.

La langue de ces deux familles atteste l'identité de leux origing; c'était celle que parlaient

Solie

<sup>(</sup>a) On prenait dors ce mot dans un sens très étendu.

dans la Germanie septentrionale ou scandinave, les Suèces, les Goths et les Normands, et dans la Germanie méridionale, les Angles, les Saxons, les Françs, les Allemands et les Suèves; c'est d'elle que se sont formés plus tard ces idiomes gui sont en usage dans l'empire britannique, dans les trois royaumes du nord, dans les provinces belgiques, dans les pays situés sur les deux rives du Rhim, et dans toute l'Allemagne.

Les Francs, auxquels se joignirent les Sicambres et quelques autres petits peuples germaniques, s'étaient d'abord établis dans la Germanie méridionale inférieure, entre l'Elbe et le fihin; c'est-là probablement que leurs chefs leur donnèrent, dans leur langue, la loi Salique, qui est aujourd'hui loi fondamentale dans la monarchie française. Toutes les formes de cet ancien montiment de mos pères, un grand nombre de passages que l'on a conservés dans la version faite sons les rois Mérovingiens, attestent la haute antiquité de la langue primitive dans laquelle le texte avait été rédigé.

En entrant dans les Gaules pour en faire la conquête, les Francs y apportèrent avec oux la langue de leurs pères. Le peuple indigène se servait probablement de la langue dite rustique ramane, idiome qui s'était formé en

grande partie du latin; mais Clovis, tous les rois Mérovingiens, leurs barons, leurs soldats, et les Francs qui étaient venus avec eux s'établir de ce côté-ci du Rhin, parlaient leur propre langue; ils l'appelaient francique, francisque (1), du nom particulier à leur nation, on théotisque, théodisque, tudesque, de la dénomination générale qui appartenait à la grande famille des Teutons (2). Otfride, un de leurs auteurs, qui a écrit dans les temps carlovingiens, donne indifféremment un de ces noms à la langue dont il se servait (3).

Le roi Clovis marchant contre Alaric, roi des Goths, pria St.-Remi de lui accorder sa bénédiction. Le saint évêque la lui donna, et ayant rempli de vin un vase, que, suivant son historien, on appelait en langue vulgaire flascon, il le bénit et le présenta au roi qui en but avec toute sa famille (4). C'est de ce mot francique, flasco, flascon, (aujourd'hui flasche, en allemand), que celui de flacon à passé dans la langue française.

Saint Remi, dans son testament, assure que la langue francique était celle du roi Clovis: « Ce prince, dit-il, que j'ai tenu sur les fonts » sacrés du bapteme, m'avait donné deux

<sup>(1)</sup> Les notes sent à la fin.

» terres, que dans sa langue on appelle Pisco» fesheim (5). Ce mot, en langue francique, » signifie maison de l'évêque. »

Fortunat dit, en parlant au roi Charibert : 
« Quoique vous soyez issu de l'illustre nation 
» des Sicambres, cependant vous vous faites 
» remarquer par l'élégance avec laquelle vous 
» parlez latin. Comment ne devez vous point 
» vous exprimer dans votre propre langue, 
» puisque vous nous surpassez, nous qui som» mes Romains, lorsque vous vous servez de 
» la nôtre (6)? »

Le même poète dit, en écrivant au roi Chilpéric, que le nom de ce prince, en langue barbare ou francique, signifie adjutor fortis, riche, puissant en secours, et que Chilpéric avait bien prouvé par ses hauts faits, combien ses parents avaient eu raison de l'appeler ainsi (7). Chilpéric est en effet un nom composé de deux mots franciques, qui sont chilpe ou hilpe, secours, aide, et riki, riche, puissant.

L'auteur de la vie de Sainte-Berthe, remarque avec raison que ce nom (francique) signifie brillante ou splendide (8).

Le continuateur de Grégoire de Tours, dit que Pepin eut de sa femme Alphéide ou Alpaïde, un fils qu'il appela, dans sa propre langue, Charle (9), ce jeune prince, à qui on donna dans la suite le nom de Charlemagne, formait toujours son monogramme avec la lettre k, qui est propre à la langue francique; lorsqu'il fut devenu empereur, il commençait ordinairement son nom par la même lettre (10).

Charlemagne, le restaurateur des lettres et des sciences en occident, donna des soins particuliers à la langue francique: « Ce prince » dit Eginhard, dans la vie qu'il nous a laissée de ce monarque, » était très-attaché aux usages » et à la langue qu'il avait reeus de ses pères. » Il ne se servait que de leur habillement, s c'est-à-dire du francique; il rejetait les » vêtements étrangers, même les plus riches: » Quand il était à table, il se faisait lire les » histoires contenant les faits des anciens rois. s. Ne se contentant point de la langue de ses » pères, il avait appris celles des peuples étran-» gers ; il parlait le latin avec autant de facilité » que sa propre langue. Il avait écrit et appris » par cœur ces vers barbares et antiques, par » lesquels on chantait les actions et les hauts » faits militaires des anciens rois. Il avait même » commencé à travailler à une Grammaire de n la langue de ses pères. Avant lui, les mois » de l'année s'indiquaient, chez les Francs par s des noms partie latins, particharbares; il leur

» en donna qu'il tira de su langue paternelle. » Les douze vents, dont quatre étaient à peine y connus auparavant par leurs noms particu-» liers, recurent de lui les dénominations suis vantes: Janvier fut appele unintarmanoth; » Fevrier, hornug; Mars, lentsimanoth; Avril, w ostarmanoth: Mai, uninnemanoth; Juin, w brachmanoth; Inillet, houvimanoth; Août, s aranmanoth; Septembre, unitumanoth; n Octobre, unindumanoth; Novembre, her-» bistimanoth; Décembre, heilagmanoth (a). » Il donna aux vents les noms de Nord. Sud. » Est et Ouest, avec leurs composés (11). » « Le grand empereur d'Occident, dit Hickès, s consacrait ses moments de loisir à l'étude » de la langue francisque qu'il appelait oelle » de ses pares; il écrivit de sa main (12) les » vers que les Francs avaient composés à l'houn neur de leurs braves. Déjà, du temps de

Mann, fondateur de la nation germanique; so cea vers étaient le seul genre d'annales que

<sup>(</sup>a) Les mois de l'année s'appellent encore aujourd'hui en allemand, Wintermonath, Hornung, Lenzmonath, Ostermonath, Wonnemonath, Brochmonath, Henmonath, Erndtemonath, Madhanneth, Hadhannonuth.

s commusent ces peuples. Eginhard les appelle » barbares, ces vers, parce qu'ils étaient écrits » dans l'ancienne langue des Teutons, qui s dans le neuvième siècle, était pour les France » de ce temps, aussi difficile à comprendre, » que les productions littéraires du siècle car-» lovingien le sont aujourd'hui, non-sculement s pour les Francs des Gaules, mais même pour » ceux de la Germanie. Qui pourrait me dire » où se trouve à present l'auguste bibliothé. » que où le grand empereur a déposé cette » collection qui faisait les délices de sa jour-» née? Oh! si je pouvais apprendre où elle est, » je partirais aussitôt; dussé - je parcourir à » pied les vastes états de Charlemagne, j'anprais certainement le bonheur de voir et de s lire des vers antiques que l'on appelle bavmbares, c'est dans cette source pure que je u puiserais ces descriptions poétiques dont il ssue nous reste plus que quelques fragmente » presque inintelligibles, dans les productions » publices: long remps après par les poètes » Scaldes et Sanons, Mais Charlemagne avait serenda à la langue de ses pères un service » bien plus signalé; les savants de la nation le » négligeaient; il commença lui-même à la pos » lir, en la soumettant aux règles de la syntaxe s et aux institutions do la grammaire (13). s

Les recherches que l'on a faites pour découwir ce recueil de vers écrits par Charlemagne, ont été jusqu'à présent infructueuses; on a proposé, en Allemagne, un prix poter celui qui les ferait connaître; on n'apprend pas que cet encouragement ait eu quelque succès. On croit que les Minnesingers ont connu ces anciens chants des Francs, et qu'ils nous en ont conservé plusieurs fragments dans leurs écrits. Wolfram d'Eschenbach, qui, dans le douzième et le treizième siècle, a chanté les prouesses et les amours des chevaliers de son temps, avait, comme il le dit lui même, un ancien livre dont il se servit pour composer les deux premières parties du fameux Heldenbuck (livre des héros); cet ancien livre était probablement la collection de Charlemagne, où il aura puisé les Voyages par mer de l'empereur Otnit, les Aventures de Weigand Dietrich, et celles de son fidèle Meister Hiltebrand (14).

On a trouvé dans la bibliothèque de Cassel, sur la couverture d'un manuscrit latin, qui est du huitième ou neuvième siècle, le fragment d'un combat raconté en langue francique: on croit que ce reste d'antiquité appartient aussi à la collection de Charlemagne.

Les conciles provinciaux que ce prince fit convoquer en 813, six ou septimois avent sa

9

mort, insistèrent sur la négessité de prêcher dans les langues vivantes alors en usage en France. Ceux de Maïence et de Reims disent que l'on prêchera selon la propriété de la langue dont se servait le peuple, afin qu'il pût comprendre le sens de la parole divine (15).

Celui de Tours dit: « D'après une résolution » que pous avons prise d'un consentement unas nime, nous ordonnons que chaque évêque » ait des homélies contenant les instructions » convenables pour affermin les fidèles dans la » foi catholique, en s'accommodant à la portée » de chagun; ces instructions traiteront de la » récompense éternelle qui attend les bons, de » la damnation éternelle des méchants, de la » résurrection future, du defnier jugement, n des bonnes œuvres par lesquelles en peut » mériter la vie bienheureuse, de celles par les-» quelles on s'en fait exclure. Les évêques au-» ront soin de faire traduire bien intelligiblen ment ces homélies en langue rustique ros mane, et en langue théodisque, afin que » chacun puisse facilement comprendre ce que 29 l'on dit (16). 35

Ce canon, qui fut répété mot à mot par le concile de Maïence, tenu en 847, est trèsremarquable; il paraît indiquer que la langue francique, dans le diocèse de Tours, an coour

Digitized by Google

de la France, était très-en usage, en mêmetemps que la romane qui était celle du peuple.

Dans un synode national, qui fut tenu peu de temps après à Aix-la-Chapelle, Charlemagne fit examiner les canons que les conciles provinciaux avaient portés; il les fit publier dans un Capitulaire, où il est dit : «L'office de la pré» dication se fera assiduement, et de manière 
» que le peuple comprenne aisément ce qu'on » lui dira (17). »

La littérature francique est riche en homélies, en prières, et en instructions familières du huitième et neuvième siècle; jusqu'à présent on n'en a point découvert en langue romane.

On trouve dans les monuments latins du temps de Charlemagne, et en partioulier dans ses Capitulaires, beaucoup de mots franciques (18).

Les savants qui entouraient ce prince écrivaient en latin; ils avaient pris des noms de terminaison latine, mais leur langue paternelle
était la francique qu'ils appellaient barbare,
selon l'usage des Grecs et des Romains, qui
donnaient ce nom à toutes les langues étrangères. Eginhard, l'anti, et suivant quelques
auteurs, le gendre de Charlemagne, dit, en
commençant la vie de ce prince: « Le voità, ce

» livre que j'ai écrit, pour conserver au sou-» venir de la postérité les actions de cet homme » si grand, si parfait; ce qui vous étonnera » phas encore que les faits que je raconte, c'est » que moi, barbare et peu exercé à parler » latin, j'aie osé me flatter de pouvoir écrire » d'une manière convenable dans cette lan-» gue (19). »

Ermold Nigellus, dans le poème qu'il composa en l'honneur de l'empereur Louis le Débonnaire, dit en adressant la parole à ce prince:
« Si l'on consulte la langue francisque, il sera
» facile de découvrir l'étymologie de votre
» nom; Hluto, dans cette langue, signifie ex» cellent, celèbre; Wigch désigne le Dieu
» Mars, ou un guerrier (20). »

De la vient que dans les auteurs, dans les diplômes et monuments mérovingiens, les noms Louis et Clovis qui font un même mot, s'écrivent hlutousie, hludousig, ce qui chez les Francs signifiait un guerrier, un héros par excellence.

Thégan dit, dans la vie de Louis le Débonnaire: « ce prince était très-instruit dans » les langues grecque et latine; il parlait le » latin aussi facilement que sa langue natu-» relle (21). »

Le Capitulaire que Louis sit publier en 829,

dit: « Depuis le moment où un comte sera re-» venu avec ses sujets d'une expédition contre » l'ennemi, le ban sera dissous pendant qua-» rante jours, ce que l'on appelle en langue » théodisque, scatlegi ou repos d'armes (22).

L'auteur anonyme de la vie de Louis le Débonnaire, dit que ce prince pendant la ma-ladie dont il mourut, criait contre l'esprit ma-lin qui le tourmentait, huz, hus, ce qui, dit cet auteur, signifie dehors, dehors (23).

Le mot francique a effectivement ce sens, qu'il a conservé jusqu'aujourd'hui parmi les habitants des Vosges.

La langue des Francs était encore connue dans les Gaules sous les derniers rois Carlovingiens, et sous les premiers princes de la troisième dynastie : on en voit la preuve dans ce grand nombre de mots franciques que les auteurs contemporains, qui ont écrit en latin, emploient après leur avoir donné ordinairement une terminaison latine. Je ne m'arrêterai qu'aux expressions que l'on trouve dans le Recueil des Historiens des Gaules et de la France, par D. Bouquet.

Dans le septième tome qui comprend les Gestes des fils et petits-fils de Louis le Débonnaire, depuis l'an 840-877, nous trouvons entre autres: armiscara ou harmiscare, amende

grave; scatlegi ou seastlegi, dissolution du ban; heriban, amende que payait celui qui n'obéissait point à l'ordre de joindre l'armée; heriberg, sejour de l'armée; heriszuph, attroupement sedifieux; lantwari, ce qui signifiait alors une invasion de l'ennemi au-delà des frontières; (aujourd'hui ce mot est employé pour désigner un rassemblement de milicès non réglées); truste, foi et hommage dus au seigneut ou au souverain; trustis, celui qui a prêté foi et hommage; wacta, en francique uuaht, aujourd'hui wacht, gardes de nuit; wadism, gage; werre, ou uuer, d'où est venu le mot guerra, guerre (24).

Dans le huitième tome qui comprend ce qui s'est passé jusqu'à l'an 907, qui est celui où finit la dynastie Carlovingienne, nous trouvons entre autre, Adalbert, nom dont on vante l'étymologie; parce qu'il vient d'adal, noble, et de bert, illustre, glorieux; ambasciare, intercéder, du mot, ambaht, gestion, affaire, emploi, d'où est venu notre mot ambassade; mandeburgum, défense; paraweredus, chevaux pour les transports militaires; treuges, suspension d'armes, d'où est venu le mot trève (25).

Le passage le plus important dans ce hui-

tième tome du Recueil de D. Bouquet, est celui où Frodoard, dans sa Chronique, rend compte de la première setsion du concilé tenn en 948, à Ingolsheim. « Artalde, archevêque de Reims, » dit cet historien, présenta les lettres qui » avaient rapport à l'intrusion de Hugues qui » s'était emparé de l'église de Reims. L'empereur Othon et le roi Louis Vi étaient préments. Après qu'on cût lu ces lettres, on » les fit interpréter en langue théotisque, » afin d'en faire entendre le contenu aux » reis (26): »

Dans le neuvième tome, qui contient les monuments appartenants à la fin de la seconde dynastie et au commencement de la troisième (A. 1877-991), on trouve entre autres : alodes on alodium, terre qui n'est point fief; ambasciare; bannum ou bannus, forbannitus; churzibolt, homme de courte taille; faida, querre, inimitié; feodum, fief; forestes, forêt, du mot forst; freda, tributs; friscingis ou frischinga, cochon de lait; gelda, qui en langue vulgaire signifiait un attroupement du peuple; guerra ou uuerra, guerre, hostilités; harmiscara; heribannus; lochmenech, hieta où habitent les moines; marcha, frontières; munburdus, mundeburdum, mundeburgum,

mundibundium; paraveredus, parafredus; scara, amende, prestations; werpire, de unerpen, jeter, abandonner (27).

Dans le dixième tome, qui contient les monuments appartenants aux règnes de Hugues Capet, et de Robert son fils, on trouve batdringus, bandrier, qui en est dérivé; bannus, bannire, bannum; carrum, carretum, carrada, du mot karr, d'où sont venus les mots, char, charrette, charrette; foudars, feudate; feudum, foodum; flottæ, flotte, du mot floessen; foragium, droit de péage; foreste; guerra et uuerra; gurpire, d'où est venu déguerpir ; rocus , du mot rok , oe qui en laugue rustique signifiait un habit de pourpre; spataferius, port'épée; vadium; vurpire, quitter; Hetelwalf, nom propre qui, à ce que disent nos autours, signifiait en langue francique, Haustuin (28).

Dans le onzième tome, qui contient les documents relatifs au regne de Henri I (A. 1031-1060), nous trouvons entr'autres les mots enivants: qlodium; faidæ; feodum; bannus; colvekerli, du mot kerl, qui signifie garçon, homme de service (29); Craugroc, nom que l'on avait donné à un seigneur flamand, parce qu'il partait sa tunique à l'envers (30). Peudant cette époque nous trouvons dans les au-

teurs, contemporains les noms propres fannciques, ca aussi grande nombre que dens les temps antérieurs ; (14 noms de lieu : Herbresting, ce;qui, suivant l'auteur de la Chronique de S. Bénigna de Dijon, signifie en notre langue, bonne demeure (31); Hestrain ou Streheu; Hoverte, Huben, nom d'une ville dans le Nivernois; Theoduvadun, Theonis-Curtis; Thiouvi, ou Kieyi, Wachkinghem; 2º noms de personnes : Adèle, Adalberon, Adalbero, Adelwiif, Berthe, Chunegonde on Kunegonde, Conrad ou Chowrad, Cuono, Dainhert, Déodéric ou Théodéric, Fréeland, Froland, Gislebert, Godefrid, Goisbert, Gaisfrid, Gaufred, Guermand, Guillelm ou Wilhelm , Himbert , Hemfrid , Herbert; He-. remarus , Heregot , Herman , Herleve , Herlewin, Hermengarde, Hildebert, Hildegarde, Hiltrude, Huchert on Hubert, Huchold, Hugues., Humbert, Humfred, Ingenrame, Isembard; Isembert, Kerberge, Lambert, Landric , Landfranc , Laudogaire ou Léodegaire , d'où on a fait Léger; Leutprand, Lietard, Lietbert, Maldeberthe, Malbold, Muldegaire , Malger , Mathilde , Ménégalde , Odelric, Odfride, Radbod, Radulphe, Rembert Rengot, Rolbert ou Rodbert, d'où on a fait Robert, Rodulphe, Toudo, Toudowin, Teutbaud, Théobald, Théodéric; la femme de l'un de nos rois, l'épouse de Robert, mère de Henri Ier: est appelée Théotisque, dans un arbre généalogique, écrit en latin dans le onzième siècle, et qui se trouve parmi les manuscrits de la bibliothèque royale, sous le nº. 4955, §. 12, (32). Theubaude, Theudebert, Thiébold, Udalric, Walbert, Waldetrude, Walter, Warner ou Werner, Werinhare, Wichert, Wiger.

Dans les douzième et treizième tomes, qui contiennent ce qui s'est passé sous les rois Philippe I'r., Louis VI et Louis VII (1060-1180), on trouve tous les noms propres de lieu et de personnes, dérivés de la langue francique, que l'on avait lus dans les époques précédentes. J'ai remarqué entre autres, dans le douzième tome, Hahen, château dans le Limousin (33); Gothofredus, Umfrenus, Grithfridus, Hovedenus, Wichart, qui signifie un dur guerrier. d'où nous avons formé le mot Vichard; Teuthebrai, Cortehuse, en latin brevis ocrea, surnom que l'on donnait au prince Rodbert ou Robert, duc de Normandie; Landachop, surnom que la Chronique de Savigni donne au seigneur Hainon, qui paraît avoir été prélat de cette abbaye; Huben, château dans le Nivernois; Aldésinde, fille d'un comte de Nevers (34).

Dans le treizième tome, on treuve Francland, la France; Gerborneth ou Gerbothret. château en Normandie; Mathante, Mante; Catham, Caen; Kiaeresburh, Cherbourg; Lothewis, Louis; Rothem, Rouen; Gosfreith, Géofroi; Gaufride, comte d'Anjou, Kapelwio, sur les côtes de Normandie; Graszay, lieu où se tint, en 1177, une conférence entre les rois de France et d'Angleterre; Tailleburgun, Aldenburch; Hackespol ou Kakespol en Flandre; Hoemborg, Lucebore, Deulewart; Thiecurt, Walteri-Mons; Wermenesberg. Luscelenburg, Hombore; Hangest, dans le Vermandois: Wahenchort on Wahunchurt: Colwekerlia, espèce de servitude à laquelle étaient soumis les habitants de la campagne appelés Kerli (35).

Parmi les monuments rapportés dans ce treizième tome du Recueil de D. Bouquet, celui qui mérite le plus d'attention, relativement à la question que l'on examine ici, est sans doute la Généalogie dite de S. Arnoulph, évêque de Metz; elle commence à la princesse Hadewide, mère de Hugues Capet, premier roi de la troisième dynastie, et finit à S. Louis, en faisant connaître les branches collatérales. L'auteur reprend la descendance de Gerberge, sœur de Hadewide, et celle de ses deux frères Othon et

Henri, qu'il présente avec les lignes collatérales jusqu'au milieu du treizième siècle. On trouve dans ce tableau le nom de tous les princes et de toutes les princesses qui ont vécu en France et en Allemagne pendant cette époque, et presque tous ces noms sont tirés de la langue francique ou tudesque (36).

Le roi Hugues Capet, chef de la troisième dynastie, descendait du côté paternel et maternel, des anciens rois francs. Cependant, c'est sous son règne; et sous celui de ses successeurs. que la langue francique s'éloigna insensiblement de la France occidentale; elle s'arrêta, à l'orient, aux monts des Vosges, et au nord, aux frontières de la Flandre, en laissant partout après elle des traces bien marquées de son existence dans les contrées qu'elle abandonnait. Ce changement avaitété amené par plusieurs causes, dont la plus active fut la division de l'empire carlovingien. Les enfants de Charlemagné avaient morcele l'héritage de leur père; ils avaient séparé la France orientale d'avec la France occidentale, et les seigneurs francs, qui avaient possédé jusque-là des établissements dans les deux parties du grand empire, avaient été obligés d'opter, et de se fixer dans l'un ou dans l'autre royaume (37). Ceux qui s'étaient établis dans la France occidentale avaient adopté peu à peu les mœurs et les usages de l'habitant indigène, qui se servait de la langue romane rustique; leur sang s'étant perdu dans celui du peuple vaincu, ils avaient pris son laugage après avoir oublié celui qu'ils tenaient de leurs pères. C'est ainsi que sous les faibles princes qui avaient formé la dynastie carlovingienne, et sous les successeurs de Hugues Capet, de grands changements dans la constitution et les vues de la politique avaient fait disparaître du milieu de nos pères la langue que les Francs leur avaient apportée en entrant dans les Gaules.

A la même époque une autre cause agissait avec force pour faire oublier entièrement la langue des Francs: c'était le degré de culture auquel la langue romane rustique commençait à s'élever. Jusqu'aux premiers temps de la troisième dynastie, la langue des Francs avait paru se soutenir dans une supériorité bien marquée; c'étaient ses accents qu'empruntaient nos poëtes lorsqu'ils voulaient chanter la gloire de leur nation et la valeur de ses chefs; c'était en francique que l'on traduisait les livres saints et que l'on exposait les grandes vérités de la religion; la langue romane, que l'on appelait rustique, était abandonnée aux hommes sans culture et sans connaissance des lettres. Dans l'onzième

siècle, tout change, tout prend une autre face: des troubadours aimables et légers commencent à chanter leurs réveries en langue romane; ils font sortir des sons mélodieux de cet idiome auparavant informe et grossier, ils séduisent par le ton naïf avec lequel ils racontent les amours de leurs chevaliers, leur constance leurs courses, leur prouesse dans les combats, et l'innocence de ces bons vieux temps; leurs chants sont répétés partout, dans les villes et dans les campagnes; les princes veulent avoir des troubadours à leurs cours; l'empereur Frédéric en avait fait venir près de lui, et il composa lui-même en langue romane.

Au milieu de ce mouvement si nouveau, si subit, la langue francique s'était éloignée, comme j'ai dit plus haut, jusqu'aux pied des montagnes des Vosges et jusqu'aux frontières de la Belgique. Au delà du Rhin, elle avait été obligée de céder à un autre idiome germanique cette prééminence de dignité, à laquelle les rois francs, principalement Charlemagne, l'avaient élevée. Les Minnesinger, qui s'étaient formés à l'école des troubadours, ces chantres de l'amour (38) et de la nature, s'étaient attachés à la langue souabe ou allemande; ce dialecte se prêtait à tous les tours de leur poésie, par cette facilité admirable avec laquelle il

crée ses diminutifs et ses augmentatifs; en employant ses particules et ses pronoms. En lisant les Minnesinger, on voit avec quel bonheur ils coupent, rejoignent leurs mots et transportent à leur gré les différentes parties de leurs périodes, à la manière d'Homère et de Pindare. Ce sont ces Minnesinger, qui ont donné leur nom à cette joyeuse association de poëtes souabes ou allemands qui ont paru depuis l'an 1138 jusqu'en 1347: cette époque brillante a fourni une foule d'ouvrages; Manessen en a recueilli cent quarante dont la collection se trouve à la hibliothèque royale à Paris; Adelung donne, dans son Magasin de la littérature allemande, le nom de deux cent vingt autres, sans compter ceux qu'Adelung le jeune a découverts dans la bibliothèque du Vatican. Ces Minnesinger intéressent peu lorsqu'ils entreprennent des ouvrages qui demandent une inspiration soutenue et un goût éclairé par de bonnes études; ils sont d'autant plus heureux dans leurs petites pièces lyriques, quand ils parlent des hauts faits de leurs chevaliers et de la beauté de celles pour lesquelles ceux-ci combattent. Le dialecte souabe ou allemand que ces Minnesinger employaient dans leurs chants, était devenu, de l'autre côté du Rhin, celui de la cour sous les empereurs de la maison de Hohenstausen; il s'était alors arrogé cette espèce de domination que la puissance des rois francs, dans les siècles antérieurs, avait donnée à la langue francique (39); il l'a conservée jusqu'à la réformation de Luther: à cette époque, l'idiome saxon, modifié par le francique, a prévalu, et a été reconnu jusqu'à présent pour la langue dominante.

Vers le milieu du dix-septième siècle, la laugue germanique, soit qu'on l'appelle allemande ou souabe, soit qu'on la nomme francique ou saxonne, était devenue de nouveau, par la réunion de l'Alsace, langue vivante pour une petite partie de la monarchie française,

Voilà quelles ont été les destinées de la langue francique; voyons actuellement ce que l'on a tenté jusqu'anjourd'hui pour la polir et la cultiver.

Charlemagne avait fait, comme nous avons vu plus haut, les premiers pas pour lui donner des formes plus douces, plus souples et plus élégantes. « Nous lisons, dit Trithème, que Char» les, roi des Francs, surnommé le Grand, avait
» commencé, avec le secours de Nannon, de
» Théobald, d'Alcuin et de Bérenger, à com» poser une Grammaire, afia de soumettre la
» langue des Germains à des lois fixes; mais il
» fut arrêté dans cette entreprise, à ce qu'as-

» sure Turpin, par les incursions des ennemis » de l'empire et par les guerres qui se succé-» daient l'une après l'autre; la mort le prévint » avant qu'il l'eût terminée, et, après lui, on » parut avoir abandonné ce grand dessein. Le » moine Otfride, disciple de Rhaban, a con-» tioné, mais bien imparfaitement, le travail » de Charlemagne; cependant, il a beaucoup » écrit en prose et en vers : ses onvrages attes-» tent qu'il connaissait les règles de sa langue. » J'ai découvert quelques fragments de sa » Grammaire francique; j'en ai extrait les » caractères de l'alphabet que je publie ici, » afin de les transmettre à la postérité. Otfride » nous apprend aussi que Charlemagne avait » inventé d'autres alphabets dont il se servait ss pour correspondre avec les préfets des pro-» vinces dans son vaste empire; en voici des » modèles que ce savant nous a conservés (40).»

La Grammaire de Charlemagne, dont Trithème parle ici d'après Eginhard, n'est malheureusement point parvenue jusqu'à nous; il en est de même de celle d'Otfride, si cependant il est vrai qu'il en ait composé une; car nous n'avons pour cela d'autre autorité que celle de Trithème, dont la critique est rarement assez éclairée pour que l'on puisse la prendre pour règle: il est possible, d'ailleurs, que ces prétendus fragments de Grammaire ne soient autre chose que les passages isolés où Offride, dans sa lettre à l'archevêque Lintbert, parle de la langue des Francs et de sa prononciation.

Rhaban, qui vivait sous Charlemagne, a composé des glossaires franciques que l'on trouve en manuscrit dans les bibliothèques de Vienne et de Munich; Eckhart et quelques autres savants en ont publié des fragments (41).

Parmi les modernes, Hickès est le prémier qui ait pensé à recueillir les règles de la langue francique; il en a publié la Grammaire dans son Trésor des anciennes langues septentrionales (42). On trouve dans ce grand ouvrage tout ce qui tient à la marche de la langue telle que les Francs l'écrivaient pendant l'époque carlovingienne; mais cet auteur érudit n'a presque point touché ces formes apres et dures qui caractérisent les ouvrages écrits en langue francique sous la dynastie mérovingienne.

Goldast (43), Junius (44), Rostgaard (45), Palthénius (46), Schilter (47), Eckhart (48), Scherz (49), Oberlin (50), Adelung (51), Graeter (52), Kinderling (53), Nierup (54), Michaeler (55), Reinwald (56), Docen (57), et quelques autres savants du nord (58), se sont-livrés avec zèle à l'étude de la langue francique. Les Français, les enfants des Francs, les

Français seuls, lui sont restés étrangers: la langue de nos pères est entièrement oubliée parmi nous, et dans nos institutions littéraires, on ne voit absolument rien qui tende à ramener l'attention de la jeunesse vers une langue, dont la connaissance est liée si étroitement avec la science de nos monuments nationaux et avec l'histoire de notre menarchie. Ce faible essai, que je ne publie qu'en tremblant, aura-t-il le bonheur de produire quelques changements parmi nous? Je n'ose presque m'en flatter.

Dans la Grammaire qui fait le sujet du se cond chapitre, j'ai suivi Hickes pour les formes carlovingiennes de la langue francique, en y ajoutant celles qu'elle avait sons les rois de la première dynastie: les exemples que j'ajoute à chaque règle sont placés dans: l'ordre chronologique, afin qu'ils fassent d'autant mieux remarquer le mouvement que cette langue a suivi depuis le sixième jusqu'au douzième siècle.

La version littérale que l'on trouve à côté du texte présente des formes bien éloignées de celles que suit aujourd'hui la langue française; elle accoutumera les commençants aux inversions de la langue francique, qui, dans sa marche, a beaucoup d'analogie avec le grec et le latin, et presque aucune avec la langue française.

Abréviations dont on s'est servi dans la Grammaire, en indiquant les ouvrages desquels on a tiré les exemples.

| A.    | Ode en l'honneur de l'évêque Annon                 | 1100        |
|-------|----------------------------------------------------|-------------|
| C. L. | Serment entre Charles et Lothaire                  | 842         |
| G.    | Hymne en l'honneur de S. George                    | 900         |
| H.    | Homélies                                           | 860         |
| н. н. | Combat entre Hiltibrand et Harthubrand             | 800         |
| I.S.  | Fragment d'Isidore de Séville                      | 700         |
| L. L. | Capitulaire des rois Louis et Lothaire             | 850         |
| N.    | Psaumes par Notker                                 | . 970       |
| О.    | Évangile d'Otfride                                 | <b>85</b> 0 |
| P. E. | Paraphrase de l'Évangile (composée pour Louis-     |             |
|       | le-Débonnaire )                                    | 820         |
| P.W.  | Prieres de Weissenbrunn                            | 810         |
| R.    | Ode en l'honneur du roi Louis, lors de sa victoire |             |
|       | sur les Normands                                   | 883         |
| R. B. | Règle de S. Benoît                                 | 750         |
| S.    | Entretien de Jésus avec la Samaritaine             | 875         |
| T.    | Tatien, Hermonie des Évangiles                     | 860         |
| w.    | Willerame, Cantique des Cantiques                  | 1070        |
|       |                                                    |             |

# CHAPITRE II.

Grammaire de la langue francique.

La Grammaire Francique se divise en deux. parties, qui sont la Lexicologia et la Syntame.

La Lexicologie nous explique la nature, les formes des lettres et des mots considérés seuls, en eux-mêmes, et comme devant ensuite faire partie du discours. La Syntaxe nous les présente dans les rapports qu'ils ont entre eux. lorsqu'ils sont joints dans le discours parlé ou écrit.

# ARTICLE ler.

# Lexicologie de la langue francique.

La Lexicologie explique d'abord les lettres ou l'alphabet, ensuite les mots qui sont: les articles, les noms substantifs, les adjectifs, les pronoms, les noms de nombre, les verbes, les adverbes, les conjonctions et les prépositions.

# § Ier.

# Alphabet de la langue francique.

# · A. Lettres et Caractères.

En entrant dans les Gaules, les Francs adoptèrent les caractères italiques ou latins; leur alphabet est par-là plus simple que celui qu'employaient lés Anglo-Saxons, leurs frères; les manuscrits franciques qui se trouvent à la bibliothèque royale à Paris sont tous écrits avec les caractères ordinaires italiques ou latins. Outre celui qui renferme le fragment d'Isidore

de Séville, voyez, dans les vies manuscrites de Charlemagne, par Eginhard, les dénominations que ce prince donna aux vents et aux mois de l'année; dans l'histoire manuscrite de Nithard, le serment de 842, et enfin, les formules de la loi salique, dans les manuscrits du roi qui la contiennent.

Dans les deux manuscrits de Londres et de Munich, la Paraphrase évangelique est également écrite avec les caractères ordinaires du huitième et neuvième siècles; mais dans les lettres majuscules on trouve souvent pour C, pour M, et pour Z. Le g minuscule s'écrit ; le b barré a tantôt la valeur de f, tantôt celle du v; le d barré a celle de th. Ces caractères sont plutôt anglo-saxons que franciques.

# B. Diphtongues.

Les Francs avaient à peu près les diphtongues que l'on trouve aujourd'hui dans la langue allemande, parexemple, ils disaient gilauba, la foi; meistar, maître; seo, seu, la mer; ouch, ouh, aussi. Ondit aujourd'hui Glauben, Meister, See, auch. Il faut surtout remarquer leurs uu qui sont lew d'aujourd'hui; ils disaient : uuerold, le monde; uuan, quand; uuas, il était; uuogo, les flots; uuolk, le nuage; on écrit

aujourd'hui Werold, ou Welt, wan, war, Wogen, Wolken.

« La langue francique, disait Otfride dans » le neuvième siècle, est barbare et difficile à » prononcer à cause de la quantité de lettres » qu'elle accumule, et auxquelles elle donne » des sons inconnus. Elle place quelquefois » trois u l'un après l'autre, faisant des consonnes des deux premiers, et du dernier une » voyelle. »

D'après cet usage, rapporté par Otfride, les Francs écrivaient: uuunta, la plaie; uuunna, la joie; farauuua, les couleurs; antuuuord, la réponse. On écrit aujourd'hui: Wunde, Wonne, Farbe, Antwort.

# C. Changement de lettres.

Les Francs changeaient aisément une lettre en une autre qui avait un son analogue à la première : les uns écrivaient avec un a le mot que d'autres écrivaient avec un e; les uns employaient le th où les autres se servaient de dh ou du d. Voici quelques exemples de ces changements :

Doupha, douphe, baptême; einago, einego, einigo, de quelques-uns; fehtan, fehtin, combattre; hira, hiro, hiru, d'elles; crippa, crippe, crêche; heizen, hæzen, appeler; felis,

filis, pierre, rocher; himole, himolo, ciel; auur, auer, mais; sin, siin, être; ir, er, vous; finstarnesse, funstarnesse, ténèbres; buon, puan, habiter; tho, thiu quand; theru, there, d'elles; uuib, uuif, femme; brunno, prunno, puit; cunning, kunning, roi; fleisc, fleish, chair; mich, mih, moi; denchet, denket, pensez; chenun, quenun, de la femme; garto, gardo, jardin; duruh, thuruh, thurug, thurugh, à travers; fure, vure, pour; guot, quot, bon; nehein, nechein, aucun; thaz, thas, cela; muoz, muost, je pourrais.

g. 11.

DES ARTICLES.

# A. Article défini.

## SINGULIER.

## Masculin.

- N. Der, den, dir, dher, dhen, dhir, the, ther, thie, se.
  - G. Dhesses, dhes, des, thes.
- D. Ab. Dhemu, dhemo, demu, demo, themu, themo, them, dem, tham.
  - Ac. Thana, thena, then, thene.

# Féminin.

N. Ac. Dhiu, thiu, thie, the, tha, diu, desar.

G. D. Ab. Dhero, dheru, thera, thero. therro, therru, thiro, thirro, thirru, thirra, thers

## Neutre.

N. Ac. Dhazs, dhaz, dhas, thas, thaz, that.

G. Dhes, thes.

D. Ab. Dhemu, dhemo, themu, themo, them, thiu, desemu.

## PLURIEL COMMUN.

N. Ac. Dhie, thie, the, thiy, thio, thia, thea, tha, thu, dea, desiu.

G. Dhero, thero, therro, there, ther, der.

D. Ab. Dhen, then, them, thiem, dem, den.

# RXRMPLES.

Dhazs succhant, huueo dherselbo sü chiboran. Diu uurza dera spahida huueemu siu uuard antdhechidiu? Dhesses sunes chiburt huue sia chirahhoda? I.S.

Fliohente dera hella uuizzi ze libe. Denne in desemu lihhamin pirumes Pendant que dans ce corps endi desiu alliu duruh desan

Cela (ils) cherchent. comment lui-même soit engendré. La verge de la sagesse à qui fut révélée? Du fils (la) naissance, qui la ràconta?

Fuyants de l'enfer (les) tourments vers (la) vie. sommes, et cela tout'penleoht lib, muazzo eruullan. R. B.

Thie cuning, thie helago gest; Johannes the guodo bigan thea brud lahan; sohte thene Judeono cuning. Te them uniche, undar them uneroda. P. E.

Ther thin uneyniga gardo, ther in Judæa unar. Unille ich jemez gehugan thero sinero michalen genathan. W.

Mestar thie guodo, heland thie guodo, fromin thie guodo. P. E. dant de cette lumière vie, pouvons accomplir.

Le roi, le Saint-Esprit.

Jean le bon commençait
cette femme réprimander;
cherchait le des Juifs roi.

Dans le temple, parmi le
peuple.

Celui-là ton petis jardin, qui en Judée était. Veux moi toujours ressouvenir de tes grandes grâces.

Maître le bon, Sauveur le bon, Seigneur le bon.

# B. Article indéfini.

Sum, sume, sumelich, quelqu'un; ein, eyn, en, un.

## EXEMPLES.

Tho fundun sia ena thar fruodon man sittean bi them seuue. An ena uuostinnea ginuet Godes sunu. P. E.

Thuo uuaron sumeliche, thie ther beythe uuoldan. VV. Alors trouvèrent ils un là sage homme assis près la mer. Dans un désert alla de Dieu le fils.

Alors étaient quelquesuns, qui là tous deux youlaient.

# 6. 111.

#### LES NOMS SUBSTANTIFS.

Les Francs déclinaient leurs noms de la même manière que les Grecs et les Allemands; ils ont trois genres, le masculin, le séminin, et le neutre, qu'ils indiquent, ainsi que les cas, par leurs articles et par une terminaison particulière.

En général, le génitif pluriel se termine en o, quelquefois en eo, surtout lorsque le nominatif pluriel finit en i; la terminaison est en ono, lorsque le nominatif finit au pluriel en o. Les Francs avaient cinq déclinaisons, dont je vais expliquer les formes différentes.

# A. Première déclinaison.

Elle comprend les noms qui ont au nominatif pluriel la même terminaison qu'au nominatif singulier. Ce sont, en général, des noms neutres et monosyllabes, qui se terminent par une consonne; quelques-uns sont de deux syllabes.

#### EXEMPLE.

# N. Ac. That barn. G. Thes barnes. D. Ab. Themu barne. Thu barn. There barne. Them barnen.

C'est ainsi que se déclinent, 1°. les noms neutres suivants: Kind, crud, uuif, fri, hus, uuerc, uuord, hebid, bocan, tecan. Ces trois derniers sont monosyllabes dans les cas obliques; ils font au génitif: Hobdes, tecnes; 2°. man, qui est masculin, et nath, féminin; qui font au pluriel: Thiu man, thiu naht.

# B. Seconde déclinaison.

Elle comprend les noms dont le nominatif pluriel se termine en i; la plupart ont la même terminaison au nominatif singulier, et sont du genre neutre; quelques - uns sont des deux genres, et se terminent en une consonne.

#### EXEMPLES.

#### SINGULIER.

#### PLURIEL.

| N. Ac. That | bili <b>di.</b> |
|-------------|-----------------|
|-------------|-----------------|

Thea bilidi.

G. Thes bilides.

Thero bilideo.

D. A. Them bilidie.

Them bilidun.

Voici des noms qui suivent la même forme: Folcskepi, gumskepi, heriskepi, arundi, riki, du neutre; friundskepi, ambahtskepi, druhtskepi, bodskepi, uuini, seli, masculins, et huldi, godi, eldi, menigi, féminins.

Les noms suivants, qui appartiennent également à cette déclinaison, se terminent, au singulier, en une consonne, à laquelle on ajoute un i, pour former le nominatif pluriel : uurm, musculin; burg, uurt, dad, tid, uurd, anduuuord, uuerold, cust, féminius, et net, meutre.

# C. Troisième déclinaison.

Elle comprend les noms masculins, qui se terminent en une consonne, quelques uns en i, avec le nominatif pluriel en os ou en as. Cette classe est la plus régulière et la plus nombreuse.

#### EXEMPLE.

| 1      | DINGULIER,   | PRONIDE       |
|--------|--------------|---------------|
| N.     | The gard.    | Thea gardos.  |
| `G.    | Thes gardes. | The ro gardo. |
| D. Ab. | Themu garde. | Them gardun.  |
| Ac.    | Thene gard.  | Thea gardos.  |

C'est d'après cette forme que se déclinent: Cuning, dag, theodan, theof, thiob, thegan, disc, dom, thorn, edor, engil, erl, fadom ou fadm, fisc, gest, gesid, hof, hord, hund, ord, uuald, uueg, uuard. Fiscari et dreogeri se terminent en as ou eas, au pluriel.

# D. Quatrième déclinaison.

Elle comprend les noms qui ont le pluriel en a et en u. Cette classe n'est point nom-

# breuse, et les formes n'en sont pas bien fixées.

## EXEMPLE.

#### SINGULIER.

PLURIEL.

N. Ac. That blad.

Thiu bladu.

Thes blades. G.

Thero blado.

D. Ab. Themu blade.

Them bladun.

N. Ac. That thiod.

Thea thioda.

G. Thes thiodes. Thero thiodo.

D. Ab. Themu thiode.

Them thiodun.

Fat, scap et giscapu, suivent la première forme; eggi et idis vont d'après la seconde.

# E. Cinquième déclinaison.

Elle comprend les substanțifs masculins en o, et les féminins en a.

## EXEMPLE.

#### SINGULIER.

PLURIEL.

N. The heritogo. Thie heritogon.

Thes heritogon, un. Thero heritogono, ano.

D. Ab. Themu heritogon, in. Them heritogon. Thene heritogon. Ac.

Thea heritogon.

N. Thiu erda. Thie erdun.

G. Thero erdun, u, a.

Thero erdono.

D. Ab. Thero erdun, u, a. Thero erdun.

Thiu erda, un.

Thie erdun.

On décline, d'après la première forme: Herro, sterro, gomo, brudigomo, cumo, rikeo, namo.

# EXEMPLES POUR LES CINQ DÉCLINAISONS.

In dhemu nemin Cyres, fona Cyre Persero cuninge. Fora dheodun in ghilaubin. Mit bilidum thes heiligin chiscribes. J. S.

Kehuctic sii simblum sunta hirtes. Edo scalch, edo frier, alle in uuihemu ein pirumes. Untar einemu truktine chamfheit tragames. Erista dera deoheiti stiagil ist hoorsamii ano tuuala. Edo duruh forahtun della hella, edo tiurida des euunigen libes. R. B.

Thunket mir also scona, to ther mano. Siu hauet iz fon Godes genathan. VV.

Man an thia halla hobid brahta endi thero thiornun forgab. Thar uuas handmahal theru helagun Dans le nom de Cyrus, de Cyrus des Perses (le) roi. Devaut les nations dans (la) foi. Avec exemples de la sainte écriture.

Ressouvenant sois toujours les péchés du pasteur. Soit esclave, soit libre, tous en Christ un sommes. Sous un seigneur milice portons. Premier de la humilité degré est obéissance sans hésitation. Soit par crainte de l'enfer, soit gloire de l'éternelle vie.

Paraît à moi aussi belle, comme la lune. Elle a cela par de Dieu la grâce.

On dans la salle (la) tête apporta, et à la fille donna. Alors était noce de la sainte vierge Marie. Aux thiornun Marium. Them blindon uurthun ogun giopanod. P. E. aveugles furent yeux ouverts.

Unser usingardo is in bluothe. Thu bist slozhaft gardo, suester min, brunno bisegelad. Min drut is nither gegangan ze sinemo gardon. W.

Notre vigne est en fleur. Tu es (un) fermé jardin, sœur mienne, (un) puits scellé. Mon bien-aimé est là-bas allé à son jardin.

In Godes minna ind in thes Xristianes folches, ind unser bedhero gehaltnissi. Oba Karl then eid, then er sinemo bruodher Ludhuuuige gesuor, gileistit, indi Ludhuuuig, min kerro, then er imo gesuor, forbrichit. L. C.

Dans de Dieu amour, et dans du chrétien peuple, et de nous deux salut. Si Charles ce serment qu'il à son frère Louis a juré, accomplit, et Louis, mon seigneur, celui qu'il à lui jura, viole.

# 6. IV.

# DES ADJECTIFS.

# A. Adjectif sans article.

## M sculin.

N. Scon, sconer, e, i, a, o.

G. Scones, is, as.

D. Ab. Sconemo, sconon, an, en, um, emu-

Ac. Sconena, ina, ana, en, an, on.

## Féminin.

N. Ac. Scone, i, a, o, u, iu.

G. D. Ab. Sconero, sconera, u, e, er.

## Neutre.

N. Ac. Scone, sconaz, as.

G. Scones, is, as.

D. A. Sconemo, u, um, sconon, au, en.

## PLURIEL COMMUN.

N. Ac. Scone, a, o, iu.

G. Sconero, sconere, er.

D. Ab. Sconen, in, an, on, un, em, im, am, om, um.

#### EXEMPLE.

Duomes mannan uns anachilihhan. J. S.

Ibu fona cuateem sprahhon, huueo meer fono ubileem uuortum. Duruhnohteem discoom seltkaluaffo ze sprehhane farkeban urlaubii. R. B.

Than uuas en mari berg, the uuas bred endi hoh, gruoni endi sconi.

Thie ubilo bom guodan uuastom ni gibit.

Faisons l'homme à nous semblable.

Si des bons discours, combien plus des mauvaises paroles. Aux parfaits disciples rarement pour parler donner permission.

Là était une célèbre montagne, qui était large et haute, verte et belle.

Le mauvais arbre bons fruits pas donne.

God ni giscuop, that thie guodo bom bari bitteres uuiht. P. E.

Mino unino is uniz unde ruod. VV.

Dieu ne pas créa, afin que le bon arbre portât d'aigre quelque chose.

Mon bien-aimé est blanc et rouge.

# B. Adjecțif avec l'article.

SINGULIER, des trois genres.

N. Ther, thiu, thaz scono, a.

G. Thes, thero, thes sconan, on, en, un.

D. Ab. Themo, thero, themo sconan, on, en, un.

Ac. Thena, thiu, thaz sconan, on, en, un, o, a.

## PLURIEL.

N. Ac. Thie sconan, on, en, un.

G. Thero sconan, on, en, un.

D. Ab. Then sconan, on, en, un.

#### EXEMPLE.

Thu, druhtin, eino es aller best, mestar the guodo. P. E.

Vous, Seigneur, seul êtes de tous meilleur, maitre le bon.

Ludouuig ther snello, thes uuisduames follo, O.

Louis le prompt, de sagesse plein.

C. Adjectif au comparatif et superlatif.

Pour former le comparatif, on ajoute au

positif, er ou or, et ist, est, ost, pour former le snperlatif. Ainsi, scon fait au comparatif sconer, sconor, et sconest, sconist, sconost au superlatif. Guod, bon, fait au comparatif bezzer, et best au superlatif.

# 6. V.

## DES PRONOMS.

1°. Pronom personnel; 2°. pronom possessif; 3°. pronom démonstratif; 4°. pronom relatif; 5°. pronom interrogatif.

# A. Pronoms personnels.

a. Première personne.

#### SINGULIER.

N. Ich, ik, ih.

G. Min.

D. Ab. Mir, mer, mi, me.

Ac. Mich, mik, mih, mi, me.

#### DUEL

N. Ac. Uuit.

G. Unker, unkero.

D. Ab. Unc.

## PLURIEL.

N. Uui, uue, uuir, uuer.

G. Unser.

D. Ac. Ab. Uns, unsich, unsih.

# b. Seconde personne.

## SINGULIER.

N. Thu, tu, dhu.

G. Thin, dhir.

D. Ab. Thir, ther, dir, thi, the, dhir.

Ac. Thich, thih, thigh, thi, the, dih, dhih.

#### DUEL.

N. Git, gyt.

G. Inker, incer.

D. Ab. Inc.

Ac. Inc.

#### PLURIEL.

N. Ir, er, iru, gi, ge.

G. Juuuer, ar, juuar, er, eower.

D. Ab. Juuuih, juuih, juch, juih, juh, iuu, ju, euuuih, eow.

Ac. Juuh, juuih, juch, juih, juuih, juuuih, juh, juh, juu, ju, eow, euuih.

# c. Troisième personne.

#### SINGULIER.

# Masculin,

N. Her, hir, ir, er, hie, dher.

G. Sin, is, es, dhesses.

D. Ab. Himo, imo, u, i, im, dhemu, desemu.

Ac. Hina, o, e, an, ina, o, e, in, him, dhen, inan.

## Féminin.

N. Ac. Siu, sia, sea, sa, sie, se.

G.D. Ab. Hiro, hiru, hira, iro, ira, ira, dhero.

# Neutre.

N. Ac. Hiz, iz, hit, het, it, dhea.

G. Sin, is, es, dhero.

D. Ab. Himo, imo, imim, dhen.

## PLURIEL COMMUN.

N. A. Sie, siu, sio, sia, sea, si, se.

G. Hira, hiro, hero, her, ira, iri, iro, iru, era.

D. Ab. Him, hin, ira, in, imo.

#### EXEMPLES.

Ih faru dhir fora; erina portun ih fircknassu. Ih unillu dhazs dhu firstandes heilac chirun, huuanda ih bim druhtin. Dhu minnodes reht, endi hazssedos unreht. Bidhiu, auur, chisalboda dhih Got, dhiin Got, Je vais à toi devant; d'airain les portes je brise. Je veux que tu comprennes le saint mystère, car je suis le seigneur. Tu aimas la droiture, et haïs l'injustice. Pour cela, donc, oignit toi Dieu, ton Dieu. Dher ensuih hrivit, hrivit siner augin sehun. Freusui dhih, Siones dohter, bithiu see, ih quhimu endi in thir mitteru ardon. Gotgiscuof manna endi gifrumida dhen. Got chiscuof manna anachiliihhan, dhen ir chiscuof. I. S.

Anst cotes pim daz, daz pim (a). Kelihisson inan commane spahemu; ni uuillu tod des suntigun. Edo ni uueist danta kidult cotes ze hriuuun dih zualeitit? Huuaslihho erfulli, daz ze inan huuarabes. R. B.

Ik is engil biun, Gabriel biun ik hetan. That unirdit thi unerk mikil te githolanne. Ik an them bendion mid thi bidan unil-

Celui qui vous touche, touche des siens yeux (la) prunelle. Réjouis-toi, de Sion falle, car vois, je viens, et en de toi milieu j'habite. Dieu créa l'homme, et forma lui. Dieu créa l'homme semblable, lequel il créa.

(Par la) grâce Dieu (de) (je) suis cela, que (je) suis. Je comparerai lui à l'homme sage; ni (je) veux mort du pécheur. Est-ce que ni (tu) sais que patience de Dieu à pénitence te amène? Efficacement accomplis, afin que vers lui (tu) retournes.

Je son ange suis, Gabriel suis je appelé. Cela sera à toi œuvre grande à souffrir. Je dans les liens avec toi rester veux. Quoi-

<sup>(</sup>a) Je donne comme exception ces exemples tirés de la Règle de S. Benoît; l'auteur qui traduisait d'après le latin, a suivi les formes de l'original, en omettant de placer devant le verbe le pronom de la première et saconde personne.

lie. Thoh thi all thit helitho folc, thina gesithos, gisuican. Hie gisah thar ena engil. Ina thia uuidarsacon fahan ni gidurstin. Endi thuo ti is jungron Sprac. Hiet that siu ni gerodi. Er in zalta, uuia is uuesan scolta. Sia uuurthun gecorana te thio. Ik scal in uueg ruman. P. E.

Ih inti thin fater. Er gehiez mir. Er heizet mih meistar. Heilago geist quimit ubar dih, endi thes hohisten megin biseatuit dih. Tho quad sin muoter ze imo. T.

Johannes scal er heizan. Ih uueiz ouh thaz thu ir kennist. O.

Thinkest min. Sage mir, unine min. Saga uns, unar is thin unino untunichan. Ich besueron juih, guode sielan, ir tha drephet. Duot juich seluon eynan ruom. Her is mir so hold, thas er niet tholan ne unela.

que toi toute cette illustre troupe, tes compagnons, trahissent. Il vit là un ange. Lui les ennemis arrêter ne osèrent. Et alors il ses disciples parla. Disait que elle ne demandât. Lui à eux racontait, comment cela être devait. Ils furent élus pour cela. Je dois à eux chemin élargir.

Moi et ton père. Il promit à moi. Il appelle moi maître. (Le) Saint-Esprit vient sur toi, et du Trèshaut force ombrage toi. Alors dit sa mère à lui.

Jean doit il s'appeler. Je sais aussi que tu le connais

Penses à moi. Dis-moi, bien-aimé mon. Dis-nous, où est ton bien-aimé échappé. Je conjure vous, bonnes ames, vous qui regardez. Faites à vous-mêmes une grâce. Il est à moi si gracieux, que il ne soussirir ne Ther cuning Salomon machoda himo seluemo eynan disk. W.

(a) Unit hier bethia tholod serthuru unca sundiun;
is unc unkero selbero dad
unordan te unittie. So git
her an Jordane strome,
fiscos gifahad, so sculon
git noh firiobarn, te incon
handon, an heban riki,
thuru inca lera lithan.
Hui gangat gi gormonda?
ist inc samer hugi, sebo soragona full? P. E.

voulait. Le roi Salomon fit pour lui-même une table.

Nous (les deux larrons) ici tous deux souffrons beaucoup à cause de nos péchés; est à nous de nos propres actions devenu à supplice. Comme vous (André et Pierre) ici dans le Jourdain fleuve, poissons prenez, de-même devez ensuite les enfants des mortels, dans vos mains, au céleste royaume, par vos leçons conduire. Comment (disciples d'Emmaüs) allez vous désolant? Est à vous triste esprit, d'inquiétudes plein?

# B. Pronoms possessifs.

a. Première personne.

SINGULIER.

Masculin.

N. Min, mini, mine, mino.

G. Mines, minis, minas,

<sup>(</sup>a) Exemples sur l'emploi du Duel, au pluriel des deux premières personnes.

D. Ab. Minemo, minemu, minon, an, en, um.

Ac. Minena, minina, ana, ona, minen, an, on.

Féminin.

N. Ac. Min, min's, o, e, a, u.

G. D. Ab. Minero, mineru, e, miner.

Neutre.

N. Ac. Min, minaz.

O. Mines, is, as.

D, A. Minemo, u, minon, an, en, um.

## PLURIEL COMMUN.

N. Ac. Mine, a, o, iu.

G. Miner, ere, er.

D. Ab. Minen, in, an, on, un, em, im, am, om, um.

#### EXEMPLES.

Dhiz quhad druhtin minemu Christe druhtine.
Dhuo dhina hant undar miin dheoh. J. S.

Der hoorit uuort miniu desiu, truhtin; nist erhaban herza minaz. R. B.

Min mahtig fadar. After minon uuilleon. P. E.

Ceci dit le Seigneur à mon Christ seigneur. Mets ta main sous mes reins.

Il écoute paroles miennes ces, Seigneur; non est exalté cœur mien.

Mon puissant père. Suivant ma volonté. So is sin uninstra under Ainsi est minemo hoiuede. ma tête.

Ainsi est sa gauche sous ma tête.

Thar giuuon ich thir, Là donne je à toi, bienuuin min, mine spunne. W. aimé mon, mes mamelles.

B) DUEL de ce pronom.

#### SINGULIER.

## · Masculin.

- N. Unker, unke, a, o.
- G. Unkeres, unkes, unkis, unkas.
- D. Ab. Unkeremo, unkermo, u, unkon, an, en.

Ac. Unkerena, ina, ana, ona, unkeren, an, one, unken, an, on.

## Féminin.

N. Ac. Unke, unki, a, o, u, unce.

G. D. Ab. Unkero, unkro, unkru, unkere, unker.

## Neutre.

- N. Ac. Unker, unke, unkeraz.
- G. Unkeres, unkes, unkis, unkas.
- D. Ab. Unkeremo, u, unkermo, unkon, an, en, un.

#### PLURIEL COMMUN.

- N.Ac. Unke, a, o, i, u.
- G. Unkero, unkro, u, a, ere, er.
- D. Ab. Unken, an, on, un, em, am, om, um.

#### EXEMPLES.

Zacharias sprak unid drohtines engil: huo mag that giuuerthan? it is unke al ti lat, huuand unit habdun aldres er tuentig unintro an unkko uneroldi.... Then unarum unit atsamne at siounta unintro.... so unit an unkko jugurthi. P. E.

Zacharie parlait avec du seigneur ange: comment pourrait cela être? Il est à nous deux (époux) âge trop avancé, car nous avions d'âge auparavant vingt hivers (a) dans notre pays... Alors étions nous ensemble près de soixante et dix hivers. Ainsi nous dans notre jeunesse.

c.) Le même pronom au pluriel.

#### SINGULIER.

### Masculin.

- N. Unser, unsir, unse, use, usse, ussa, usso.
  - G. Unseres, unses, usses, uses.
- D. Ab. Unseremo, unserermo, unson, uson, uson, uson, an, en.

### Féminin.

- N. Ac. Unse, use, usse, i, a, o, u.
- G. D. Ab. Unsero, usero, usero, u, unsere, unserer, ussere, usere, er.

<sup>(</sup>a) Les peuples septentrionaux comptaient les années par hivers. Voyez les poésies islandaises et calédoniennes.

### Neutre.

N. Ac. Unser, unsir, unse, unseraz.

G. Unseres, unses, usses, uses.

D. Abl. Unseremo, unserermo, unson, uson, uson, an, en.

#### PLURIEL COMMUN.

N. Ac. Unsere, unse, use, usse, a, tu, o.

G. Unsero, usero, ussero, a, u, usro, a, u, unsere, unser.

D. Ab. Unsen, usen, ussen, an, on, um, em, am, om.

#### EXEMPLES

Uses aduldandes lera. P. E.

Unser uningardon is in bluothe. Turteldunan stimma is fernoman in unserremo lande. W.

Unsir tagelich prot gib uns hiuto, unde uters skulde belazh uns. O.

So her språh unsen fåterin. T. De notre Tout-puissant les instructions.

Notre vigne est en fleur. Des tourterelles voix est entendue dans notre pays.

Notre quotidien pain donne nous aujourd'hur, et nos fautes pardonne nous.

Ainsi il parla à nos pères.

B. Pronom possessif de la seconde personne.

# a.) Singulier de ce pronom.

#### . SINGULIER.

### Masculin.

N. Dhiin, dhin, din, thin, thini, e, o.

G. Dhiines, dhines, dines, thines, is, as.

D. Ab. Dhiinemo, dhinemo, dinemo, thinemo, u, on, an, en, um.

Ac. Dhiinene, dhinene, dinene, thinene, ine, ana, ona, en, an, on.

# Féminin.

N. Ac. Dhun, dhin, din, thin, thini, e, o, a, u.

G. D. Ab. Dhünero, dhinero, dinero, thinero, a, u, ere, er.

### Neutre.

N. Ac. Dhiin, dhin, din, thin, thinaz.

G. Dhiines, dhines, dines, thines, as.

D. Ab. Dhjinemo, dhinemo, dinemo, thinemo, u, non, an, en, um.

### PLURIEL COMMUN.

N. Ac. Dhiine, dhine, dine, thine, a, o, iu.

- G. Dhiinero, dhinero, dinero, thinero, ere, er.
- D. Ab. Dhiinen, dhinen, dinen, thinen, in, an, on, un, am, em, im, om, um.

#### EXEMPLES.

Dhiin sedhal, Got, ist fona euuin in euuin.

Chihori dhu, Israhel; druhtin Got dhin ist eino Got. 1. S.

Nalles uns, truhtin, uzzan nemin dinemu kib tiurida. R. B.

Gihugi, thu, an thinemo herten. Giuuihid si thin namo, cume thin craftiga riki. P. E.

Biqueme uns thinaz richi. O.

Thin stema is suoza, endi thin anluzza scona. Thine huffelon sint samo turtolduuan. W. Ton siege, Dieu, est d'éternité en éternité.

Ecoute toi, Israël, seigneur Dieu tlen est unique Dieu.

Non a nous, Seigneur, mais au nom tien donne gloire.

Penses, toi, dans ton cœur. Sanctifié soit ton nom, que vienne ton fort royaume.

Que vienne à nous ton royaume.

Ta voix est agréable, et ta face belle. Tes joues sont comme des tourterelles.

- b.) Duez du pronom possessifade la seconde personne.
- · N. Inker, incer. Voyez Unker, page 49.

#### XEMPLE.

Dans vos mains; par Te inkon handon; vos lecons. thuru inka lera. P.E.

c.) PLURIEL du même pronom.

#### SINGULIER.

Masculin, féminin, et neutre.

N. Junger, junuer, junar, ara, junge, a, o. G. Jumeres, juneres, ris, ras, junaras, res, ero, er.

D. Ab. Junieremo, juneremo, u, junermo, jugrou, an, en, ero, ere.

Ac. Juuûeren, an, on, ar, raz.

### RLURIEL COMMUN.

N. Ac. Junie, june, a, o, iu, are, a.

G. Juuúero, juuero, a, u, juuere, juuer.

D. Ab, Junien, juuen, an, on, un, am, em, om, um.

#### EXEMPLES.

Unet it junta drohtin self. So huuat so gi dadun an juuues drohtines namon. Ni mugun juuua uuerc biholan uuerdan. peuvent vos œuvres P. E. Copper , with a succeeding fire.

Sait cela votre seigneur lui-même. Tout ce vous avez fait dans votre seigneur nom.

C. Pronom possessif de la troisième personne.

N. Sin, siin, sini, a, e, az. Voyez Min, dhin.

#### EXEMPLES.

That im sin gebet, Que à lui le sien donendi aualdand Gode selliat that that sin ist. P. E. Dieu rendez ce qui sien

Sin bilethe is also thes bergas Libani. Ther figboum hauet furebraht sine bittera figon. W. Sa face est comme de la mentagne du Liban. Le figuier a produit ses amères figues.

# III. Pronoms démonstratifs.

#### SINGULIER.

### Masculin.

N. Dher, dhero, dhiz, dis, ditz, this, theser, thes, thius, thies.

G. Dheses, theses, thesan,

D. Ab. Dhesemo, desemo, thesemo, u, un.

Ac. Dhesen, thesen, an, on.

### Féminin.

N. Ac. Dhize, dise, thise, these, a, o, u, thius, thus.

G. D. Ab. Dhesero, thesero, ere, er.

#### Neutre.

N. Ac. Dhiz, dis, thiz, thit.

G. Dhises, thises, thizes, theses.

D. Ab. Dhesemo, dhisemo, desemo, thisemo, u.

#### PLURIEL COMMUN.

N. Ac. Dhize, disse, thise, these, u, i.

G. Dhesero, dhizero, disero, thisero, thesero, ere, er.

D. Ab. Dhizen, disen, thisen, thesen, an, on, un.

#### EXEMPLES.

Huuerist auur nu dhero druhtin? J. S.

Qui est, mais à présent, ce seigneur?

Desu Kepot kesazta fater kiuwihter. R.B.

Ce précepte a posé le père béni.

Sithor ik muosta thieses theson stenun. P. E.

Puisque je dois de ces erlo folcas giuualdan. Of hommes peuple gouverner. De ces pierres.

Thiz is thiu stema mines uuines. W.

Celle-là est la voix de mon bien-aimé.

# 1V. Les pronoms relatifs.

N. Ther, thiu, thaz. Voyez l'article défini, §. II.

#### EXEMPLES.

Entfiangunt atum, in demu horemees. Fiorda chunni ist municho, daz ist. Fona dero alleru libe. Die lirneton uuidar diubil fehtan. R. B.

Tho ward thin tid cuman, the thar gitald habdun. P. E.

Sino thaz bedde thes cuninges Salomonis, thaz umbegeent thes nahtes seszogh bitherua knehta. Thu uuunderest thich thero genathan, thiu mir geschehan is. Uuer is thiusa, thiu tha uphferit vone thero uuoste? Vous avez reçu l'esprit, dans lequel nous croyons. La quatrième espèce est des moines, laquelle est. De laquelle de toute vie. Ceux qui apprirent contre le diable combattre.

Alors était le temps venu, que la compté avaient.

Voilà le lit du roi Salomon, que gardent là nuit soixante forts serviteurs. Tu étonnes toi de la grâce qui à moi arrivée est. Qui est celle-là, qui là descend de ce désert?

# V. Pronoms interrogatifs.

SINGULIER.

Masculin et féminin.

N. Uuer, huer?

# GRAMMAIRE

D. Ab. Uuem, huem, huemo, huemu?

Neutre.

EXEMPLES.

veut la vie?

Quel est l'homme, qui

Ils demandent qui

Ac. Uvena, huena, huenan?

N. Ac. Uuaz, huaz, huat, uuat?

D. Ab. Uuem, uuemo, huemo?

G. Unes, hues?

G. Uues, hues?

Huuer is man, der uuili

Sia fragon huena siu

lib.? R. B.

| sokian quaman. It uuet all uualdand God, hues             | chercher venaient. Cela sait<br>tout le tout-puissant Dieu |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| this bithurbin. P. E.                                     | de quoi ils ont besoin.                                    |
| Zuechonte, fon uuemo                                      | Doutant, de qui il cel                                     |
| her it quade. Uuer sin fo-<br>rakt sezze furi sina friun- | disait. Qui sa vie donne pour ses amis?                    |
| ta? T.                                                    | pour see annu .                                            |
| <b>\$</b> -                                               | VI.                                                        |
| DES NOMS I                                                | ENOMBRE.                                                   |
| A. Noms de non                                            | nbre cardinaux.                                            |
| Ein, eyn, en, unun                                        |                                                            |
| Zuene, zuena, thi                                         | iu, theu, theo. 2                                          |
| Thrie, thrii, thire,                                      | tres, tri 3                                                |

Finuar, fiori, fiari, fitter....

| PRANCIQUE.                              | 5g         |
|-----------------------------------------|------------|
| Uuef, fif, fiuui, fimf                  | 5          |
| Ses, sexan, sehs, sehsi                 | 6          |
| Septun, septan, sibun, sebun, sibin,    |            |
| sibunin                                 | 7          |
| Acto, atho, ahtho, achtheo              | 8          |
| Nuene, nuenet, niguni                   | 9          |
| Toc, toch, zehen, tyaen, tehan          | 10         |
| Ellifu, anilaf                          | 11         |
| Thoulaf, thalapta, theuuualf, thue-     |            |
| liui, tuelifi, zuelif, tuaelif, zuelii, |            |
| 7                                       | 12         |
| Fiorzehen                               |            |
| Thustoc, tuentig, zueinzug              | . 14       |
|                                         | • 20       |
| Tritoe, thrittig, thriti, thrizug       | 3a         |
| Fittertu, fiuuartig, fiortig, fiorzug,  | /-         |
| •                                       | 40         |
| Uneftoc, fiftig, finitig, finfzug, fun- | ` <b>`</b> |
| tzuc                                    | 50         |
| Sestoc, seszogh, sehzug, sehszug        | <b>60</b>  |
| Sebentoc, sibontig, sibunzug, sii-      |            |
| bunzo                                   | 70         |
| Acteotoc, achtzogh, ahtuzug             | 80         |
| Nuentoc, niguntig                       | 90         |
| Chunna, chunne, hundi, hunde,           | •          |
| hunt, zehenzogh, zehenhug, zechanzo     | 100        |
| Tuehund                                 | 200        |
| Tosondi, tusonde, thusent, thusant,     |            |
| tusent                                  | 1000       |

# B. Déclinaison des trois premiers Noms de nombre.

### Masculin.

N. Eyn, ein, en, enn.

G. Eynes, eines, enes.

D. Ab. Eynemo, einemo, u, enon, enan, enen.

Ac. Enen, enan.

### Péminin.

N. Ac. Ein, eine, en, ene.

G. D. Ab. Einero, einaro, einere, einer.

### Neutre.

N. Ac. Ein, en, enn, einaz.

G. Eines.

D. Ab. Einemo, einemu, einon, einan.

### Masculin et neutre

N. Ac. Zuene, zuena, tue, tuei, zuei, zuey.

G. Tuuei, zuui, zuueio, zuuio.

D. Ab. Zuein, tuein.

# Féminin.

N. Ac. Zuo, zua.

G. Zuei, zuuei.

D. Ab. Zuein, zuuein.

c.

# Masculin, féminin et neutre.

N. Ac. Thrie, thri, thriro, triri.

D. Ab. Thrin, thrim.

### EXEMPLES.

Nist auh so chiscriban in dhero sübunzo tradungun. Sübunzo uuehhona sindun chibreuido. Zalidhir sibon jaaro uuehho. Dhazs meinit sibunstundom sibuniu. In dhem sindun zisamande chizelide eines min dhanne funtzuc jaare. Mera sindan dhanne zehanzo endi feozuc uuehhono. J. S.

Et n'est ainsi écrit dans des Septantes les versions. Soixante et dix semaines sont raccourcies. Compte à toi sept d'années semaines. Cela veut dire sept fois sept. En cela sont ensemble comptées une moins que cinquante années. Plus sont que cent et quarante semaines.

Einen kuning uueiz ich. R. L.

Un roi connais je.

### C. Noms de nombre ordinaux.

| Forma, fioris <b>t</b> a, furista, | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| erista                             | premier.                                |
| Odar                               | second.                                 |
| Tridda, thritta, thrita,           |                                         |
| thritto                            | troisiène.                              |
| Fiorda                             | quatriène.                              |
| Fifta                              | cinquième.                              |

| Sehsta                  | sixième.          |
|-------------------------|-------------------|
| Sibuntha                | septième.         |
| Ahtoda                  | haitième.         |
| Nigunda, niguda, niunta | neuvième.         |
| Zehenta                 | ďixième.          |
| Ellifta                 | onzième.          |
| Tuelifta                | douzième.         |
| Siounta                 | soixante-dixième. |
| Ahroda                  |                   |

# ğ. V11.

### DES VERBES

1°. Verbes auxiliaires pour l'actif; 2°. les mêmes verbes pour le passif; 3°. verbes actifs; 4°. verbes passifs; 5°. verbes impersonnels; 6°. verbes réfléchis; 7°. verbes irréguliers.

# A. Verbes auxiliaires pour l'actif.

# a.) Hausn , hebbean , avoir.

TRECENT

Présent et futur simple.

Ich hauon, an, en, o, a, u, haben, an, on, e, a, u, habbiu.

Thu hauost, hauest, hauis, habest, is, es. Her hauet, habet, habed, it, id, habbiat. Uuir hauon, an, en, habon, an, habemes. Ir hauet, habet, habed. Sie hauont, habont, habent, on, emes.

Imparfait et parfait défini.

Ich hafda, habda, hauda, habeta, habta. Thu hafdost, est.

Er hafda, habda. . . .

Uuir hafdon, habdon, hafdetemes, tomes, tames.

Ir hafdetet, ed, it, ot, ed, id, od.

Sie hafdon, an, en, un, in, habeton, habeten, in.

# Futur composé.

Ich scal... Unir sculan
Thu scalst. Ir sculed
Her scal... Sie sculan

IMPÉRATIF, OPTATIF ET CONJONCTIF.

Habe ich..... Habon, an, en, un uuir. Habe, o, a thu.. Habet, it, id, ed ir. Habe, o, a er... Habon sie.

# Présent et futur.

Ich habo, hauo, hebbo, hebba, hebbe.
Thu habes, is.
Her habo.
Uuir habon, an, en.

Ir habet, it, iat, ed, id. Sie habon.

Imparfait et parfait.

Ich hafdi, habdi, haudi, habeti, habti, habde.

Thu hafdes.

Her hafdi.

Uuir hafden, habiten, habiton, an, un, on, an, un.

Ir hafdet, habitet. Sie hafden.

INFINITIF.

Présent.

Hauen, haben, on, an, hebbean, hebbian.

Gérondif.

Ze, zi, te, ti, habenne, hebbianne.

Participe présent.

Hauandi, hauendi, e, ende, onte, anti, enti, onti, hauante, ente, habenti, endi, ende, habbenti, hebbendi, ente, ende.

Participe passé.

Gehauod, gehabod, ad, ed, ot, at, et.

# b.) Sculean, devoir.

#### INDICATIF.

### Présent et futur.

Ich scal.... Uuir sculan, en, on.
Thu scalst.... Ir sculet, ed.
Her scal..... Sie sculan, en, on.

### Imparfait et parfait.

Ich scolda, ta. Uuir sculden, ten, an, on, un.

Thu scoldest .. Ir sculdet, ed.

Her scolda.... Sie sculden, an, on, un.

### IMPÉRATIF, OPTATIF ET CONJONCTIF.

### Présent et futur.

Ich scule, sule. Uuir sculen.

Thu scules .... Ir sculet, ed.

Her scule .... Sie sculen, an, on.

# Parfait et imparfait.

Ich scolde, te.. Uuir scolden, ten, in.

Thu scoldes... Ir scoldet, tet, ted.

Her scolde .... Sie scolden.

# B. Verbes auxiliaires pour former le passif.

a.) Siin, Uuesan, être.

INDICATIF.

Présent.

Ich bim, pim, bion, bin, biun, bium.
Thu bist, es.
Hes is, ist, est, si.
Unir siin, sin.
Ir siit, sit, sind, sin.
Sie sind, sint, sin, sindun.

Imparfait et parfait défini.

Ich uuas.. Uuir uuaran, en, on, un. Thu uuast. Ir uuaret, ed, od, ud, ot, ut. Her uuas.. Sie uuaran, on, en, un, unes.

Parfait...... Ich bim
Plusqueparfait.. Ich uuas
Futur... Ich scal sün.

# IMPÉRATIF.

. . . . . . Sün uuir.
Siis, sis, uuis thu Sii, siit, uuesat, et ir.
Sii, si her . . Siin sie.

OPTATIF et CONJONCTIF.

Présent.

Ich sii, si..... Uuir siin, sint, sin.

Thu sist, sis ... Ir suit, sit, sint, sin.

Her sii, si.... Sie siin, sint, sin.

Imparfait simple.

Ich uuara, e,i. Uuir uuaren, in.

Thu uuares, is. Ir uuaret, ed.

Her uuara, e, i. Sie uuaren, in.

Imparfait composé.

Ich scolte sün, uuesan.

Parfait et plusqueparfait.

Ich sii, uuare geuuesen.

Futur.

Ich scule siin, uuesan.

INFINITIF.

Présent.

Siin, sin, uuesan, en, on.

Gérondif.

Te, ze uuesanne, uuosanne.

Participe présent.

Uuesende.

Participe passé.

Geuuesen.

5. .

# b) Uuerthan, uuerden, devenir.

INDICATIF.

Présent et futur simple.

Ich uuerthe, uuerde, uuirthe.

Thu uuerthes, est, is.

Her uuerthet, it, at.

Uuir uuerthon, uuerdon, uuirdon, an, en, at.

Ir uuerthet, uuerdet, at, ed.

Sie uuerthent, uuerdent, end, en, un, ant, an, ont, on, at.

Imparfait, parfait défini.

Ich uuarth, uuard.

Thu uuarthest.

Her uuarth, uuard.

Uuir urthan, uuûrthan; uurdan, on, en, un.

Ir uurthed, uuûrthed, et.

Sie uuurthan, uurthan, dan, on, en, un.

Parfait et plusqueparfait.

Ich bim, uuas geuuorthan.

Futur composé.

Ich scal uuerthan.

IMPÉRATIF.

..... Uuerten, den uuir

### FRANCIQUE.

Uuerthes, des thu Uuerthet, ed ir. Uuerthe, de her. Uuerthen, den sie.

#### OPTATIF et CONJONCTIF.

Présent et futur simple.

Ich uuertha, uuirtha, o, e.
Thu uuerthes, uuirthes, is, as.
Her uuerthe, uuirthe, a, o.
Uuir uuerthen, uuirthen, an, on, un.
Ir uuerthet, uuirthet, ed.
Sie uuerthen, uuirthen, an, on, un.

Imparfait et parfait défini.

Ich uurthe, uurdi, uuûrdi, e.
Thu uurthes, is.
Her uurthe, i.
Uuir uurthan, en, in.
Ir uurthet, ed.
Sie uurthen, in.

Parfait et plusqueparfait.

Ich scolde, sculde uuerthan.

INFINITIF.

Présent.

Uuerthan, uuesan, en, on.

Gérondif.

Ze, zi uuerthene.

Digitized by Google

### Participe passé.

Uuorthan, geuuorthan, uuordan, tan, en, in.

# C. Verbes actifs réguliers.

Dans les verbes actifs réguliers, l'imparfait et le parfait simple de l'indicatif se forment en changeant la dernière syllabe du présent en ode, oda, ada, eda, ida, ata, ita, ota. Par exemple, d'ich minnon (j'aime) on fait : Ich minnoda, etc. (j'aimais.)

Les verbes franciques ont un duel, qui, ainsi que dans l'anglo-saxon, ne se distingue que par la différence du pronom, sans avoir d'autre terminaison que celle du pluriel ordinaire. C'est en cela que ces deux langues se distinguent du gothique, qui au duel a son pronom et sa terminaison particulière.

Conjugaison du verbe Mitthan, minnean, minnean, aimer.

INDICATIF.

Présent et futur simple.

Singulier.

Ich minnon, minnoon, an, en, un, o, u, iu.

Thu minnost, ist, est, os, is, us. Her minnot, at, it, et, ad, ed, id.

#### Duel.

Uuit minnon, an, en, un, minnomes, ames, emes, umes.

Git minnot, et, it, od, ad, id.

Sie minnont, on, ant, an, ent, en, omes, ames, emes, umes (a).

#### Pluriel.

Uuir minnon, an, en, un, omes, ames, emes, umes.

Ir minnot, et, it, od, ad, id.

Sie minnont, on, ant, an, ent, en, omes, ames, emes, umes.

# Imparfait et parfeit.

Ich minnoda, ada, eda, ida, edo, ota, ata, eta, ita, ito, iti, ite.

Thu minnodest, dost, test, tost, des, dos, tes, tos.

Her minnoda.

<sup>(</sup>a) Je n'indiquerai plus le duel, que l'on peut former aisément dans chaque temps, en prenant la terminaison correspondante du pluriel, et en mettant devant le verbe le pronom duel, au lieu de celui du pluriel.

Uuir minnodan, en, on, un, minnodames, emes, omes, umes, minnodidan.

Ir minnodot, et, it, ad, ed, id, minnodidot, et.

. Sie minnodan, en, on, un, minnodidan, minnodidano, eno, ono, uno.

# Imparfait composé.

Ich uuas... Uuir uuaron...
Thu uuast...Ir uuaret....
Her uuas... Sie uuaron...

# Parfait et plusqueparfait.

Ich hauon hafda.....

Thuhauost hafdest....

Er hauet.. hafda.....

Uuir hauon hafdon....

Ir hauet... hafdet.....

Sie hauont hafdon....

### Futur.

Ir scal.... Unir sculan.
Thu scalt.. Ir sculet....
Her scal... Sie sculan...

# IMPÉRATIF,

Minne, i, a, o, thu. Minne, i, a, o, her. Minnen, minnames, omes, emes, umes uuir.

Minnet, it, ot, ut, ent ir. Minnont, ent, on, en sie.

#### OPTATIF et CONJONCTIF.

### Présent er futur simple.

Ich minne, i, o, a.

Thu minnes, is, as, os.

Her minne, i, o, a.

Uuir minnon, an, en, omes, emes.

### Imparfait.

Ich minnode, ote, i.
Thu minnodes, otes, is.
Her minnode, ote, i.
Unir minnoden, ten, an, on, un,
minnodidan, en, un.
Ir minnodet, tet, ed, minnodidet.
Sie minnodan, tan, en, on, in, minnodidan, en, on, minnodideno.

#### Parfait.

Ich scolde... Uuir scolden...
Thu scoldes.. Ir scoldet....
Her scolde... Sie scolden....

# Parfait et plusqueparfait.

| Ich habe hafde Thu habes hafdes Her habe hafde Uuir haben hafden Ir habet hafdet | geminnot. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sie habon hafden                                                                 |           |

### Futur.

| Ich scule  | Uuir sculen | )        |
|------------|-------------|----------|
| Thu scules | Ir sculet   | minnan.  |
| Her scule  | Sie sculen  | <b>)</b> |

#### INFINITIF.

Présent.

Minnan, en, in, on, un, oon.

Gérondif.

Ze, zi, to, te, ti minnane, enne, ene, anne, minnannea.

Participe présent.

Minnande, ante, andi, anti, onde.

Participe passé.

Geminnot, et, od, ad, ed.

# D. Verbes passifs.

#### ÍNDICATIF.

#### Présent.

Ich bin, uverde, uverthe...
Thu bist, uverdes, uverthes.
Her is, uverdet, uverthet...
Uvir siin, uverthen, uverden
Ir siit, uverdet, uverthet...
Sie sint, uverden, uverthent...

geminnod.

# Imparfait.

Ich uuas, uuard, uuarth geminnod.

Parfait et plusqueparfait.

Ich bin, uuas geminnod uuorthan.

Futur.

Ich scal geminnot uuerthan.

### IMPÉRATIF.

| Siis, uuis, uuerthes thu | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Sii, uuerthe her         | 1                                       |
| Siin, uuerthen wuir      |                                         |
| Siit, uuerthet ir        |                                         |
| Siin, uuerthen sie       | 1                                       |

OPTATIF et CONJONCTIE.

Présent et futur simple.

Ich sii, uuerthe geminnnod.

Imparfait.

Ich uuara, uurthe geminnod.

Parfait et plusqueparfait.

Ich sii, uuara, scolde, geminnod uuorthan.

Futur.

Ich scule geminnod siin.

INFINITIF.

Présent.

Geminnot, od uuerthan.

Parfait.

Siin geminnod uuorthan.

Participe.

Geminnod, ot, et, ed.

E. Verbes impersonnels.

Les verbes actifs deviennent impersonnels, quand on met devant un temps de l'indicatif, ou du conjonctif, la particule man, qui est l'on des Prançais, ou hiz, qui signifie cela, ce. Cette forme ne change rien à la manière de conjuguer.

# F. Verbes réfléchis ou réciproques.

#### INDICATIF.

### Présent.

Ich uunderon mih. Je m'étonne.
Thu uunderost dich.
Her uunderot sich.
Uuir uunderon us.
Ir uunderot juch.
Sie uunderon sich.

#### Parfait.

### Ich hauon mich uunderod.

# G. Verbes irréguliers.

#### EXEMPLES.

Beron, je porte; bar, je portais. Bidon, je prie; bad, je priais. Brehon, je romps; brah, je rompais. Findon, je trouve; fand, je trouvais. Gebon, je donne: gab, je donnais. Nemon, je prends; nam, je prenais. Sprecon, je parle; sprac, je parlais. Fiengon, je prends; fieng, je prenais. Gengon, je vais; gieng, j'allais. Tuon, je fais; teta, tata, je faisais. Uuasgon, je lave; uuosc, je lavais. Stenton, je súis debout; stuont, j'étais debout.

# 6. VIII.

#### LES ADVERBES.

Bioban, oban, obana, au-dessus, en haut.

Er, er, avant, auparavant.

Ferro, ferranu, de loin.

Fram, en avant.

Hiar, ici.

Hinan, hinana, de là (avec mouvement).

Niet, ni, nio, non, ne,

Nithana, nidine, en bas.

Nu, à présent.

So, sama, so, ainsi que.

So uuara so, de quelque côté que.

So, sos, sus, thus, ainsi.

Sulicho, sulichu, ainsi, tellement.

Than, thanan, thanan, thanana, thuo, tho, do, du, quand, de là, ensuite.

Thar, tharo, hera, herod, hiutar, uuara, où (avec mouvement).

Uuar, où (sans mouvement).

Uuanan, quand?

Uz, uzzi, uzze! dehors, sortez.

Unzan, unz, uns that, ant that, jusqu'à ce que.

Uuelicho, uuie, uuio, huo? comment? Uuanom, um, aussitôt.

Uuidarortes, en arrière.

### g. IX.

#### LES CONJONCTIONS.

And, end, endi, inte, unte, unde, unti, et. Bithiu, bethiu, bihui, uuante, uuanda, huanda, uand, huand, car, c'est pourquoi, parce que.

Ef, lof, of, oba, ob, si, quand. Edo, odo, ou, soit.

Nogh, noch, noh, ni ofte, ne uuether, ni, pas même.

So unether, so, other, oder, soit.
Suntir, auur, auor, mais.
Thaz, afin que.
Uuano thiu, uuana thiu, parce que.
Uuanda, huanda, uuand, car.

# 6. X.

### LES PRÉPOSITIONS.

Ana, aana, e, o, sans, à l'exception, dans.

Bi, pe, pi, chez, suivant. Bitan, botan, excepté. Fon, fona, de. Fora, furi, devant.

Ingegen, ingegin, à la rencontre.

Innan, in, dans.

Mid, avec.

Nah, suivant, près.

Obar, ouer, ubar, au-delà.

Thurgh, thurg, durch, thuruh, duruh, a cause, pour, envers, à travers.

Umbe, umbi, à l'entour, sur, de.

Upha, uffa, upho, uphen, uppen, sur. Unzan, unzen, inne, unt, jusqu'à.

Uuit, uuid, contre.

Undar, untar, unter, sous, dessous, parmi. Uzzan, sans.

Ze, zi, zuo, zo, to, tuo, à, vers

Toutes ces prépositions régissent l'accusatif, quand il y a mouvement, et le datif ou l'ablatif, quand il y a repos.

Les Francs ont des prépositions dont ils se servent pour former des composés; par exemple.

At, atz; atstantu, en latin adstans, qui est debout.

Un; unkusti, impur; unholda, perfide; unsamft, rude; unbarig, stérile; unreht, injuste.

And, ant, int, unt; intsperran, renfermer; untduan, ouvrir; untfingen, recevoir;

antfingan, prendre; antheban, supporter; antuuordan, répondre.

Er, ir, ar; erkoren, choisi; erqueccan, rafratchir; erkumen, s'étonner; erhahen, élever.

Mis; mislichan, déplaire; sie mistun, ils avaient perdu, ils ne trouvaient pas. De la viennent peut-être en français: méprendre, mécontent, mésintelligence.

Fram; framkumean, aller au loin; framsatzan, proposer; framdihen, prospérer, s'étendre.

### ARTICLE II.

Syntaxe de la Langue Francique.

I.

Après le comparatif, ou le que s'exprime par than, thanne, comme dans la langue française, ou on le retranche, en mettant le substantif suivant à l'ablatif, d'après les formes de la langue latine; par exemple:

So mikkilu is hie bettera, than ik. P.

Thiu suozze thinere ginathan is bettera, than thu skarphe. Bezzere sint thine spune themo unine. W.

Si grandement est - il meilleur, que moi.

La douceur de votre grâce est meilleure, que la sévérité. Meilleures sont tes mamelles que le vin.

### II.

Le superlatif gouverne le génitif, ainsi que dans le latin et le français; par exemple:

Thuo uuas endigo allaro manno thes uuisosten. That is egeslicost allaro dingo. That hus Godes, allaro uuiho uuunsamost. Cuningo craftigost. Uuiuo sconesta. Gumono besta. Firiobarno rikiast, P. E.

Adam thero gomono unas eristo. O.

Telle fut fin du de tous hommes le plus sage. Cela est la plus terrible de toutes choses. La maison de Dieu, de tous temples le plus délectable. Des rois le plus puissant. Des femmes la plus belle. Des hommes le meilleur. Des mortels le plus grand.

Adam des hommes fut le premier.

### III.

Les noms pris dans le sens distributif ou partitif, régissent le génitif; par exemple:

Thero jungrono tuena.
P. E.

Ih bin ein thero sibino thero Godes botono. Filu desses liutes. O.

So unar so ir ioh eynega junuera geluchon uninded. W.. Des disciples deux.

Je suis un des sept des de Dieu messagers. Plusieurs du peuple.

Partout où vous aussi quelqu'une de vos compagnes trouvez. Hiro nehein ne is umbarigh.

Seszogh sint therro cuninginnan, aghtzogh sint thero keuese. W. D'elles aucune ne est stérile.

Soixante sont des reines, quatre-vingts sont des concubines.

### IV.

Les adjectifs qui marquent l'action de punir, de mériter, de remplir, etc., régissent ordinairement le génitif; par exemple:

Ef hie dodes nu unirdig; that hie unari thes ferahes scolo, unitties so unirdig. P. E.

Uzzan sin ni uuas uuiht gitanes. T.

Uuisdames follo. O.

Si lui de la mort à présent digne; que il était de la mort coupable, du supplice aussi digne.

Sans lui pas a été quel que chose de fait.

De sagesse plein.

### V.

Les verbes qui marquent le souvenir, l'oubli, l'attente, le désir, la pensée, l'admiration, la joie, le soin, la jouissance, le pardon, l'action d'éprouver, de trouver, de remplir et autres sentiments, gouvernent le génitif; par exemple:

Thine friunde horechent gerno thinero stemma. That ju uualdand God lethes alate. P. E. Tes amis écoutent volontiers ta voix. Que vous le tout-puissant Dieu du mal délivre.

6..

Unitle ich jemer gehugan thero sinero micholon genathon. W.

Veux je toujours ressouvenir des siennes grandes grâces.

### VI.

Le verbe régit le génitif, quand la partie est prise pour le tout; par exemple:

Huam ik hier gebe mi- A qui je ici donne de nes muoses. P. E. mon plat.

### VII.

Les verbes qui marquent l'action de donner, d'indiquer, de confier, de promettre, etc., gouvernent l'accusatif de la chose et le datif de la personne; par exemple:

Endi dhiu chibogonun hort dhir ghibu. J. S.

Et les cachés trésorsatoi je donne.

### VIII.

Les verbes qui désignent l'action d'enseigner, demandent deux accusatifs; par exemple:

Than lernostu mich La enseignas tu moi du drohtines gebode. W. seigneur les commandements.

### IX.

Le verbe uuerthan, être, devenir, gouverne, comme le verbe sum en latin, deux datifs; par exemple: Mah hie mid is lerun uuer Peut il avec ses Ieçons than helithon te helpa. P. E. être aux hommes à secours.

### X.

Les Francs répètent élégamment, surtout lorsqu'il y a mouvement, le datif singulier et pluriel du pronom de la troisième personne; par exemple.

Giunet im thuo after Alla à lui alors après thiu. Fuor im te them friun-cela. Alla à lui à les amis. don. P. E.

Cette manière de parler répond à la nôtre : Il s'en alla après cela, vers ses amis.

### XI.

A l'exemple des Anglo-Saxons et des Goths, les Francs prennent souvent la terminaison du présent, pour marquer l'action du futur; par exemple.

Fallat steomon huit heban tunglas, endi hrisit ble ertha; bibot thiu breda uueruld. P. E. le

Tomberont des étoiles blanches célestes astres, et mugira la terre; tremblera le vaste univers.

### XII.

Les pronoms personnels se mettent élégamment après le verbe, en se liant avec lui; par exemple:

Uuoldich, pour uuolde ich.

Bistu, sihestu, pour tu bist, tu sihes.

Gehieter, pour gehiet her.

Machodir, mugadir, pour ir machod, ir mugad.

#### XIII.

Chez les Francs, la négation se répète avec élégance, et deux négations ne forment point une affirmation; par exemple:

Ne uand ste niet W.

Ni trouvai elle pas.

#### XIV.

Les Francs forment leurs verbes impersonnels, en plaçant les particules man ou hiz devant le verbe actif, de la même manière qu'en français on se sert de la particule on; par exemple:

Ni duit man untar mannun. O.

Hahe, hahe man inan.

Hiz ne uuerid nu so niet, so hiz eer deda. W. Ne fait - on parmi les hommes. (Cela ne se fait point parmi les hommes.)

Que suspende, suspende on lui. (Qu'on le crucifie.)

On ne pratique à présent ainsi pas, comme on auparavant faisait.

### XV.

On donne un sens impersonnel au verbe, en

le faisant précéder du pronom personnel au datif; par exemple.

That imo hungreda ande thursta. Libbendero liobost, an them mi licod an minon hugisceftion. P. E.

Il à lui était faim et était soif. Des vivants le plus aimé, dans lequel à moi complait dans mes pensées.

Cette manière de parler a passé dans la langue allemande: on dit encore aujourd'hui: Es hungerte, es durstete ihm; an ihm gefaellt es mir.

#### XVI.

Les Francs ont un grand nombre de substantifs composés; par exemple.

Mundburg, de mund, protection, clientela.

Liudscepi, de liud, peuple, populace. Foloscepi, de folo, peuple, foule. Erlscepi, de erl, homme, vir.

Gumscepi, de gum, homme en général,

Heriscepi, de heri, armée, multitude. Landscepi, de land, région, contrée. Bodscepi, de bod, ordre, commandement. Hugiscesti, de hugi, pensée.

# CHAPITRE III.

### Littérature des Francs.

La littérature des Francs commence à leur loi Salique; elle finit au moment où se montrent les troubadours et les minnesingers. Cette grande Époque peut se diviser en trois Périodes, dont la première comprend les ouvrages littéraires, que nous ont laissés les Francs mérovingiens; la seconde s'attache à ceux des Francs carlovingiens; à la troisième appartiennent les monuments de lettres que nous ont transmis les Francs pendant le premier siècle de la troisième dynastie de leurs rois.

### PERIODE Ire.

Ouvrages littéraires, que les Francs mérovingiens nous ont laissés en leur langue.

Ceux qui sont parvenus jusqu'à nous, sont:

1°. la loi Salique, ou plutôt les formules en langue francique, conservées dans la version mérovingienne de cetteloi; 2°. un fragment tiré des œuvres de S. Isidore de Séville, traduit

par un Franc, dans le septième ou huitième siècle, d'après un manuscrit de la bibliothèque royale de Paris; 3°. la Règle de 8. Benoit, avec une traduction interlinéaire en langue francique, du huitième siècle, tirée d'un manuscrit déposé à la bibliothèque de l'abbaye de St.-Gall en Suisse; 4°. l'Oraison dominicale, expliquée en langue francique, dans le septième ou huitième siècle, d'après un manuscrit qui, de la bibliothèque épiscopale de Freysingen en Bavière, a été transporté dans celle de Munich; 5°. les formules catéchétiques prescrites par le concile de Leptine, en 743.

# § Ior.

## LA LOI SALIQUE.

Parmi les monuments littéraires des Francs mérovingiens, qui sont parvenus jusqu'à nous, on n'en connaît point qui remonte à une plus haute antiquité que la loi Salique. On croit généralement qu'elle fut publiée vers l'an 420 de notre ère, lorsque les Francs occupaient encore la rive droite du Rhin, les bords du Wéser et de l'Elbe. Afin de mettre de l'uniformité dans la jurisprudence de ces temps antiques, Wisogast, Bodogast, Salagast et Windogast, quatre chefs de la nation fran-

cique, firent un extrait des décisions, qui avaient été portées dans les assemblées générales, appelées Mall, Mallberg ou Mallburg; s'étant réunis à Salaheim, à Bodaheim et à Widoheim, ils publièrent en leur langue, dans trois assemblées générales, ce recueil, auquel on donna force de loi; telle est l'origine de la loi salique.

Le roi Clovis fit traduire cette loi en langue latine, afin de la rendre intelligible aux habitants des Gaules, qu'il avait soumis à ses armes; mais en faveur des Francs, qui n'avaient point l'usage du latin, il fit conserver en leur langue les formules principales du texte, auquel les rois Childebert et Clotaire firent quelques additions. En 798, Charlemagne fit revoir et corriger ce texte; dans la rédaction qu'il adopta, on suivit de nouvelles divisions; on supprima, ou on fit traduire en latin, les formules que l'on avait conservées jusque-là en langue francique. Malgré ces changements, on retrouve encore, dans cette nonvelle traduction, que j'appellerai carlovingienne, les tours, les inversions, et même plusieurs expressions qui sont propres à la langue originale. C'est cette version que présentent presque tous les manuscrits que l'on trouve dans les bibliothèques de France; les manuscrits de la version mérovingienne sont plus communs en Allemagne. Le texte original, écrit entièrement en langue francique, n'existe plus, ou plutôt il n'est point connu.

La version carlovingienne a été publiée en France par du Tillet (59), par Pithou (60), par Bignon (61), par Baluze (62); en Allemagne, par Lindenbrog (63) et par Goldast (64).

Du Tillet avait fait usage d'excellents manuscrits; je n'ai point trouvé son édition à la bibliothèque royale; elle est très-rare; cela tient à des circonstances que Baluze n'a fait qu'indiquer dans la préface de ses Capitulaires.

Pithou avait aussi découvert des manuscrits de la version carlovingienne; il paraissait estimer particulièrement celui qu'il appelle Messin, et qui lui appartenait; il conféra ces manuscrits avec l'édition de du Tillet. Son travail a été publié, en 1602, par Lindenbrog, qui le fit réimprimer, quelques années après, à Francfort.

Bignon n'a fait que commenter l'édition de Pithou, sans faire de changement au texte, que Goldast a suivi également dans son édition.

Celle de Baluze est incontestablement la meilleure que nous ayons de la version carlovingienne; ce savant avait consulté et comparé entre eux onze manuscrits anciens; il avait aussi fait usage de deux exemplaires de l'édition de du Tillet, dont Pithou avait enrichi la marge par des notes savantes.

Mais ces éditions du texte carlovingien tiennent beaucoup moins à mon sujet, que celles de la version mérovingienne, qui fut publiée vers le milieu du seizième siècle par Hérold, le premier qui nous ait fait connaître la loi salique; il suivit plusieurs manuscrits, parmi lesquels celui de Fulde tenait le premier rang. Il s'était proposé d'expliquer par des notes les passages les plus difficiles de cette loi antique; mais effrayé par les difficultés qu'il rencontrait, il se contenta d'en publier le texte (65). D'après les instances de Jean-Jacques Chifflet, qui s'était engagé avec les savants de France dans de longues et pénibles discussions au sujet de la loi salique, Wendelin, official de Tournai, fit paraître à Anvers, dans le milieu du dix-septième siècle, le texte de Hérold, avec un long commentaire. On voit, en lisant son ouvrage, qu'il n'avait point de manuscrit pour se diriger; ses notes, qui ne sont point sans prix, seraient beaucoup plus utiles, si, avant de commencer son travail, il avait su se détacher de tout esprit de systême, et s'il ne s'était point abandonné si aveuglément à l'idée de rendre la loi salique entierement étrangère à la France, et d'en placer le sol natal dans la Belgique (66).

Le savant Eckart avait découvert le manuscrit de la bibliothèque de Wolfenbüttel; il le fit paraître à Francfort en 1720, avec l'édition de Hérold; il avait comparé avec soin les deux textes, en y ajoutant des notes d'autant plus précieuses qu'il avait une connaissance profonde de la langue francique (67).

Quelque temps avant que cette édition ne parût, on avait découvert à la bibliothèque royale de Paris, un ancien manuscrit contenant la version mérovingienne; il était alors placé sous le No. 5189, il est aujourd'hui sous le Nº. 4627. Schilter s'en était procuré une copie dont Eckhart demanda communication avec beaucoup d'instances, mais sans avoir pu l'obtenir; cette copie parut quelques années après dans le second tome des Antiquités de Schilter avec les notes que l'on avait trouvées parmi les manuscrits de ce savant, avec les variantes que présentent les éditions de Hérold et d'Eckhart, enfin avec le texte de la version carlovingienne, publié par Baluze; Schilter assure dans sa préface, que la copie qu'il avait fait prendre à Paris, était très-correcte; cela est

possible; cependant en comparant son texte imprimé avec le manuscrit original, j'y ai souvent trouvé des différence sessentielles (68).

Dom Bouquet, dans son Recueil des Historiens des Gaules et de France, a réimprimé le texte de Schilter, comme il dit dans sa préface, avec les fautes dont est rempli le manuscrit du Roi, et sans y rien changer. Je ne pense pas que cette dernière circonstance soit bien exacte; à mon avis, l'édition de Dom Bouquet s'éloigne encore plus souvent du texte du manuscrit original que celle de Schilter, ce qui d'un côté est moins pardonnable, le savant Bénédictin ayant eu toutes les facilités possibles pour recourir au manuscrit, ce que Schilter ne pouvait point faire; d'un autre côté, la connaissance parfaite que celui-ci avait de la langue francique pouvait le diriger plus sûrement et lui faire éviter des fautes dans lesquelles l'éditeur du Recueil des Historiens a dû tomber.

Du reste, l'édition de la loi salique par Dom Bouquet est la plus complète que nous ayons; on y trouve, 1°. le texte de Herold, ou plutôt celui du manuscrit de Fulde; 2°. celui du manuscrit de Wolfenbüttel, par Eckhart, avec les notes de ce savant; 3°. celui du manuscrit de la bibliothèque royale, d'après le texte de Schilter et avec les notes de ce savant; 4°. le texte de la version carlovingienne, par Baluze, avec ses notes, et 5°. une table qui sert de concordance entre les quatre éditions, en indiquant en quoi elles sont conformes, et ce que chacune d'elles a de particulier (69).

Il y a aujourd'hui à la bibliothèque royale de Paris, vingt et un manuscrits de la loi salique; la table suivante indique leurs Nos. et leur âge.

| N°s.   | Siècle.        |
|--------|----------------|
| 3182   | XII.           |
| 4403 B | IX. (70)       |
| 4404   | IX.            |
| 4409   | . IX. 🛫        |
| 4417   | 1X. •          |
| 4418   | IX.            |
| 4626   | <b>X.</b>      |
| 4627   | X.             |
| 4628   | <b>X.</b>      |
| 4628 A | $\mathbf{X}$ . |
| 4629   | <b>X.</b>      |
| 4633   | XV.            |
| 4631   | xv.            |
| 4632   | xv.            |
| 4758   | <b>X.</b>      |
| 4759   | XI.            |

| No.  | • | Siècle. |
|------|---|---------|
| 476o |   | XI.     |
| 4787 |   | X.      |
| 4788 |   | X.      |
| 4789 |   | XI.     |
| 8801 |   | X.      |

De tous ces manuscrits, il n'y a que le N°. 4627 qui présente la version mérovingienne; c'est celui dont il a été question, lorsque j'ai parlé des éditions d'Eckhart, de Schilter et de dom Bouquet. Les vingt autres manuscrits donnent la version carlovingienne, mais avec des variantes très fréquentes, dont je vais indiquer les plus remarquables.

Dans les Nos. 4409, 4628 A, 4759 et 4760, on a conservé, avant le texte, le prologue, qui, appartenant à la version mérovingienne, se trouve en tête du manuscrit royal 4627, et en tête de celui de Fulde; le No. 4404 le place à la fin, et le No. 4403 B, eubliant ce prologue, ne fait que donner en tête du premier chapitre les noms des chefs de la nation francique, qui rédigèrent la loi salique; ils y sont appelés Unisogast, Unindegast, Arogast et Salegast, et les lieux où la loi fut publiée, Unisomando, Bodochaem et Salachaem. Le No. 3482 donne ainsi ces noms: Unisogasti, Bodogasti, Sali-

et Unidochagine. Le No. 4404: Unisogasti, Bodogastis, Salegastis et Unidogastis; Salicaime, Bodocaime et Uninducaime. Le No. 4409: Unisogastis, Bodogastis, Saligastis et Unidogastis; Salechanni, Bodechanni, Unidochanni. Le No. 4626: Unisogastus, Bodogastus, Salegastus, Unidogastus; Saleghagine, Bodeghagine et Unidoghagine. Le No. 4759: Unisogastis, Bosogastis, Salgastis et Unidogastis; Salehaim et Bodohaim. Le No. 4760: Unisigaste, Salegaste, Unisogaste, Arogaste, Bedegaste, et Unisogodo; Salecheim, Bodoheim et Unidoheim.

Le manuscrit le plus remarquable, au sujet de ce passage, est le No. 4628 A, dans lequel on lit: Unisogaste, Salegaste, Arogaste et Uni n dogaste écrivirent la loi salique dans les terres appelées Bodochem, Salechem et Unidochem, qui sont au-delà du Rhin (71). Le manuscri de Pithou, dont Lindebrog s'est servi dans sou édition (72), et les Gestes des Francs s'expriment de la même manière (73).

J'ai parlé des manuscrits de Fulde et de Wolfenbüttel. Le premier se trouve probablement aujourd'hui à la bibliothèque de Cassel. Babuze aurait voulu le consulter avant de publier

la loi salique dans ses Capitulaires; il le fit demander à l'abbé de Fulde, qui répondit que le landgrave de Hesse-Cassel l'avait fait enlever pendant la guerre de trente ans. Nous verrons plus has, qu'à cette époque, Gustave-Adolphe avait effectivement donné l'abbaye de Fulde au landgrave Guillaume V, et que celui-ci, pendant qu'il en était en possession, avait fait transporter à Cassel plusieurs objets littéraires enlevés à la bibliothèque de Fulde, qui avait été jusque-là une des plus riches de l'Europe en manuscrits.

La version mérovingienne de la loi salique n'a point de manuscrit plus ancien, plus précieux que celui de Wolfenbüttel; il est certainement du septième ou du huitième siècle.
Il paraît qu'il n'a été connu ni de Baluze, ni
des autres savants qui, dans le dix-septième ou
dix-huitième siècle, ont publié en France la loi
salique; on ne voit pas non plus qu'ils aient
fait usage du manuscrit royal; No. 4627. Il est
probable qu'après la bataille de léna, celui de
Wolfenbüttel aura été transporté dans le duché de Holstein, où on envoya dans le même
temps, à ce que l'on assure, le fameux manuscrit de l'Évangile d'Ulphilas. Eckhart, dans
son édition, a fait usage d'un second manuscrit

de Wolfenbüttel, moins ancien que le précés dent, et d'un troisième qui se trouvait à la bibliothèque de Gotha.

Il reste encore beaucoup à faire, avant de pouvoir se flatter que l'on possède une boune édition de la loi salique, d'après la version mérovingienne. Il faudrait rassembler tons les manuscrits que l'on pourrait trouver à Parist à Cassel, à Gotha, à Wolfenbuttel, à Munich à Vienne, en Halie, et confier des mutériaux à un Reinwald : ou à un Docen, pour les coms parer et les publier. Tant que ce travail n'aura point été fait avec ce soin qu'exigent l'impoh tance du sujet et les difficultés qu'il présente dans l'execution, ou ne fera que se perdre en vaines conjectures ; pour expliquer la plupan des expressions et des formules que l'on lit en francique dans notre loi. Mais qui aura un jour le bonheur de se réveiller, en pensant qu'un si beau reve est réalisé! En attendant ce mou ment, j'aireoueilli, avec le secours de Schiltel et d'Eckhart', le sens de quelques mots; j'en ai abandonné le plus grand nombre, sur lesquels je n'ai rien de certain à dire: 🦠 ...

Mannirs, munire; aujourd'hui mahhen; citer; avertir; mull; mallus, malberg, fieu; montagne; où se tenaient les assemblées; sus mus, summis, aujourd'hui saamniss, versus.

mniss, empêchement, obstacle; ambascia. embaht, office public; de-là le mot ambassade; rhanne, hhranne, est encore en usage dans les Vosges, pour exprimer une étable à sochons; chala, chalt, amende; cham, taureau; ohsen, ohseno, boeuf; lem, agneau; feisfecho, fetischefo, bête d'engrais; segusius canis, chien de chasse, du mot suchen; trowidomano, chien fidèle, dressé, de treu; ortfocla, oiseau, du mot vogel; chanaswido, du mot hahn, coq et de swido, grand; acfalla, trappe pour prondre les pigeons; changichaldo, amende pour avoir fait violence à une feneme ; du mot schaenden , déshonorer, et de chalt; friolasia, affranchie, aujourd'hui freymelassene; landeueua, loi du pays; theua, servante: leudi, dépendants de la jurisdiction; colpus, coup, du mot klopfen; charfrido, amende pour une blessure, de scharren et friede; chamni; les mains, aujourd'hui hand; ortobaum, atbre de jardin; anilasina, servante étrangère; theulasina, domestique; aslach tum, s'il coupe le pouce, des mots abschlagen et daum; phangi, la main, de hand; mine chleno, petit, aujourd'hui klein; antrustio, officier juré; chereno, rapine; hoforahta, orgueil, aujourd'hui hoffart : chongisto, cheval entier, anjourd'hui hengst; widrestha, adversaire, aujourd'hui widersager; rachimburgius, assesseur, de rache, proces; chreo, cadavre; morter, meurtrier, aujourd'hui morder; wala, italiens, aujourd'hui welche.

Dans la version mérovingienne, rien ne paraît aussi difficile à comprendre que le dernier chapitre, qui présente les gradations de l'amende de cent deniers. Pour pouvoir l'entendre, il faut supposer que chunna, chunne, signifie, cent; tho ou thuo, deux; alaste, un demi, etc. Un sol ou solidus valait quarante deniers. Voici ce chapitre, d'après le texte de Hérold, avec son explication:

Incipiunt chunnas.

I. Hoc est unum tho alafte, sol. 111. culpabilis judicetur.

II. Sexan chunna, sol. xv. culp. jud.

III. Septan chunna, sol.

IV. Theu unalt (theunalf) ehunna, sol. xxx. culp. jud.

Ici commencent les amendes de cent deniers.

Première ameude, une chunna, ou cent deniers, faisant deux sols et demi.

Seconde amende, six chunna, ou 600 deniers, sisant xv. sols.

Troisième amende, sept cents deniers, ou xvu sols et demi.

Quatrième amende, 1200 deniers, ou xxx, sols. Y. Thue septan chunna, set xxxv. culp. jud.

VI. Theu unenet (thue nuenet) chunna, sol. xLV. culp jud.

VII. The the condi uuet (thuo thosondi uuef) chunna, sol. LXII. et dim. oulp. jud.

...VIII. Fit tornu sunde ( fitter tosunde ) sol. c. deniers, ou cent sols. oulp. jud.

IX. Acto et tusunde (actoetusonde) sol. cc. culp. jud.

X. Theo tho sunde ter theo (theo thosonde fetter) sol DC. culp. jud.

XI. Fit terno sunde thue ahteo (fitter thosunde ahteo) chunna, sol. DCCC. çulp. jyd.

Cinquieme amende, deux fois sept, on quatorze chunna, ou 1400 deniers faisant xxxv. sols.

Sixième amende, deux fois neuf, ou 1800 deniers, faisant xLv. sols.

Septième amende, 2500 deniers, ou LXII, sols et demi.

Huitième amende, 4000

Nanvième amende . Sooo deniers, ou cc. sols.

Dixieme amende, 24000 deniers, ou Dc. sols.

Onzième amende, quatre mille, huit fois, ou 32000 deniers, ou pecc. sols.

### g. II.

Fragment tiré des Œuvres d'Isidore de Séville, traduit par un Franc dans le septième ou huitième siècle, d'après un manuscrit de la bibliothèque royale de Paris.

S. Isidore, évêque de Séville, nous a laissé, entre autres ouvrages, deux livres intitulés: Contra nequitiam Judœorum, qu'il avait dédiés à sa sœur Florentine. Il y traite de Jésus-Christ, de sa divinité, de son incarnation et des points controversés entre les Chrétiens et les Juiss; il y attaque en même temps l'Arianisme qui s'était répandu parmi les Goths, établis dans les Gaules méridionales et en Espagos. Le premier livre de cet ouvrage est divisé en soixante-un chapitres, et le second en vingtsix (74).

Un Franc forma le projet de le copier, et de le traduire en langue francique, afin de prémunir ses compatriotes contre les dangers auxquels les exposaient leurs relations avec les Goths, leurs frères et leurs voisins. Il transcrivit tout l'ouvrage, mais malheureusement il ne porta sa traduction que jusqu'au milieu du neuvième chapitre du livre premier. Son manuscrit, que l'on toyait autrefois sons le N°. 4859, dans la bibliothèque de Colbert, et qui se trouve aujourd'hui sous le N°. 2326 dans la bibliothèque royale à Paris, est un des objets les plus rares, les plus précieux, que renferme cette magnifique collection; c'est un in-folio minûs, de 88 feuillets, ou de 196 pages.

Il y manque, au commencement, les deux premiers feuillets, où devaient se trouver le titre de l'ouvrage, la dédicace qu'Isidore adressait à sa sœur, le premier et les deux tiers du second chapitre du premier livre.

Dans les quarante cinq premières pages, le texte latin se trouve placé, avec la traduction francique, sur une même colonne, dont un tiers à gauche est occupé par le texte, et les deux autres tiers à droite par la traduction.

Arrivé au milieu du feuillet 12 recto, le copiste passe de la fin du quatrième chapitre au commencement du sixième; peut-être n'avait il point dans l'original qu'il suivait, le cinquième chapitre, qui, d'ailleurs est très-court; cette lacune se trouvant au milieu du feuillet, ne peut venir que du copiste.

Au feuillet 17 recto, notre Franc fait, tant dans le texte que dans la traduction, un texte de chapitre, avec les mots suivants: Quod autem ex semine Abraham futurus erat Dominus Jesus Christus, Dans l'édition des

OEuvres de S. Isidore, p. 548, ligne 12, ces mots se trouvent dans le contexte: à la même page, ligne 42, on trouve également dans le cours du texte ces mots: Et quia de tribu Juda secundum carnem Christus expectandus esset, lesquels, dans notre manuscrit, folio 17 verso, font le texte d'un nouveau chapitre, tant dans le latin que dans la version francique. Folio 18 verso, les mots suivants: Quia Christus de stirpe David natus est, font le commencement du neuvième chapitre: dans l'édition les mêmes mots font le commencement du chapitre VIII. Folio 22 recto, an bas de la page, le copiste termine sa traduction francique; au même folio verso, il continue à copier le texte latin, en laissant en blanc la place qu'il avait désignée pour y écrire sa traduction, à mesure qu'il l'aurait travaillée; mais arrivé au feuillet 35 recto, il se décide enfin à ne point achever cette traduction, dont les difficultés l'avaient probablement effrayé; il commence donc, depuis ce feuillet, à copier le texte latin sur toute sa marge, sans plus laisser de place en blanc pour sa version francique, dont il avait entièrement ahandonné le projet.

·· Ces circonstances sont remarquables; ceux qui les examineront avec attention, y trouve-

ront la preuve que le copiste ne transcrivait point la traduction francique, mais qu'il la travaillait lui-même, au fur et mesure qu'il copiait le texte latin; par les mêmes raisons, le manuscrit est autographe, quant au texte francique; il paraît également qu'il n'en existe point de copie; on n'en connaît aucune.

Palthénius croit que ce manuscrit est du septième siècle, et qu'on doit le placer parmi coux que l'on appelle mérovingiens; il s'appuie sur l'autorité de dom Mabillon; mais dans les pages 49 et 359, De re diplomaticá, qu'il cite, on ne trouve rien qui soit relatif à notre manuscrit; il faut sans doute entendre Palthénius en ce sens, que les caractères que Mabillon, dans ces passages, assigne aux manuscrits dits mérovingiens, conviennent exactement à celui dont on parle ici, ce qui est très vrai.

Notre manuscrit est écrit, soit dans le texte latin, soit dans la version francique, en caractères italo-latifs, très lisibles; l'e se replie ordinairement par le haut, pour venir ensuite rejoindre la consonne qui le suit.

A mon avis, la diction, dans ce fragment francique, nous fournit sur son âge, des indications plus précises que l'expression des caractères. Les mots, leur terminaison, la manière de les décliner ou conjuguer, y paraissent sous des formes antiques et dures, que la langue francique avait perdues dans le neuvième siècle; le style y a une âpreté que l'on ne trouve plus dans les ouvrages carlovingiens. Si le style d'Ennius et de Plaute fait voir que ces deux auteurs ne peuvent avoir appartenu au siècle d'Auguste; par la même raison, le style qui est propre à l'auteur de notre fragment francique, prouve qu'en doit le placer avant Charlemagne, dont le siècle est celui d'Auguste pour les Francs.

Ce fragment est, après la loi salique, le plus ancien monument derit, que nous comusissions dans la langue francique; il est le premier vestige qui nous reste des langues vivantes en France. Le serment de 842, duquel
en part pour la langue romane, lui est postérieur de deux siècles.

Rostgaard qui, comme je le dirai ailleurs (75); a rendu desi grands services à la littérature francique, est le premier qui ait fait connaître le fragment d'Isidore. Il l'avait transcrit à la bibliothèque de Colbert, dont Baluze avait la direction. En partant de Paris au mois de mai 1698, il parla avec enthousiasme de ce monument précieux d'antiquité, à Palthénius qui, après l'avoir copié, s'empressa de le publier

avec des notes savantes, aussitôt qu'il fut de retour à Greifswald, où il était professeur; il y joignit l'Harmonie de Tatien, autre ouvrage francique, qu'il avait transcrit, ainsi que Rostgaard, dans la bibliothèque Bodléienne à Oxford (76). C'est d'après cette édition de Palthénius, que le fragment d'Isidore fut réimprimé en 1728 dans le Trésor des antiquités de Schilter (77).

Rostgaard exprima avec une vivacité peu décente, son mécontentement, lorsqu'il eut appris que Palthénius l'avaitdevancé, en publiant notre manuscrit; il l'accusa d'avoir employé des moyens indignes d'un homme d'honneur pour s'en procurer une copie, dans la bibliothèque de Colbert, d'en avoir altéré le texte dans son édition, et d'avoir prouvé par les notes qu'il y avait ajoutées, la plus profonde ignorance de la langue francique; enfin, près de trente ans après Palthénius, il publia luimême en 1738 sa copie qui parut dans la bibliothèque Dapoise (78). J'ai comparé attentivement les deux éditions, de Palthénius et de Rostgaard, avec le manuscrit royal, et je me suis convaincu que le savant Danois avait, dans sa mauvaise humeur contre le professeur de Greifswald, passé toutes les mesures de la modération.

Voici le commencement du fragment d'Isidore, copié fidèlement d'après le manuscrit original, avec une version littérale.

### CHAPITRE II.

- 1. Noh umbringa mittangardes erdha.
- 2. Dhuo ir himilo garunida, dhar unar ih; dhanne ir mit aerena euna abgrundin unassare umbihringrida, dhuo ir erdha fordila unas, mit imu unar ih dhanne, al dhiz frummend.
- 3. Mit mihhiles herduomes urchundin ist ju so offenliihho armarit, dhazs Christ Gotes sunu er allen uueraldim, fona fater uuardh chiboran.
- 4. Dhanne ist nu chichundit, dhazs fona dhemu almahtigin fater, dhurah inan ist al uuordan, dhazs chiscaffanes ist.
  - 5. Dhazs succhant

Encore pas entourait de l'univers la terre.

Quand lui le ciel préparait, la j'étais moi; quand il avec éternelle loi de l'abyme les eaux entourait, lorsque il la terre distribuant était, avec lui j'étais moi alors, tout cela faisant.

Avec de grandes autorités les témoignages est déjà si visiblement prouvé, que le Christ de Dieu fils avant tous les mondes, du Père a été engendré.

Donc est actuellement démontré, que du toutpuissant Père, par lui est tout devenu ce qui créé est.

Que cela ils cherchent

auur nu ith niuues, huuco dherselbo sii chiboran.

- 6. Nu so ist in dhere sineru heilegun chiburdi so laucgal (deucgal) Fater chiruni, dhazs ni saget apostolis, endi forasago ni bifund, noh Angil Gotes ni uuista, noh einie chiscaft ni archennida.
- 7. Isaias so festinoda dhar ir quhad: « Christes chiburt huuer sia chirahhoda? »
- 8. Bidhiu nu, ibu dher Gotes forasago Obristes chiburt ni mahte arrahhon, huner sik dhes biheizssit, sia ze archemanne; huneo dher sunu mahti fona fuder chiboran unardhan?
- 9. Umbi dhazselba quhad auh in Jobes bookhum: "Spahida dhes gotliihhin "futers huuanan findis? »
- 10. Dhiu chiholan iss fund manna augomy ish

mais de nouveau, comment lui-même soit né.

A présent ainsi est dans la sa sainte naissance tellement secret le Père mystérieux, que ni dit aux apôtres, et le prophète ne trouva, ni l'Ange de Dieu ne savait, ni aucune créature n'a connu.

Isaïe ainsi a confirmé, lorsqu'il disait: « Du Christ » la naissance qui la racon-» tera? »

Puisqu'à présent, si le de Dieu prophète du Christ la naissance ne pouvait raconter, qui soi-même de cela glorifiera, elle de connaître, comment le Fiis
peut du Père engendré
are?

Sur cela même était dit aussi dans de Job les livres: » La sagesse du divin Père » où trouverez-vous? »

Laquelle cachée est de des hommes les yeux, aussi fona allem himil fleugen dem ist siu chiborgan.

11. Siu ist chiuuisso selbem Angilum unchundiu.

12. So dhar auh ist chiscriban: « Dhiu uurza » dhera spahida huuemu » siu uuard antdhechidiu, » dhiu chiuuisso ist bighin » Gotes sunes.»

13. Bidhiu huuanda dhazs zi uuare ist ubarhepfendi Angilo firstondin, ioh iro chiuuizs, huuer manno mac izs dhanne chirahhon?

14. Zi uuizssanne ist nu uns chiuuisso, dhazs fater einemu ist dhurah chunt, huueo ir sunu chibar, endi suniu hueo ir chiboran uuard fona fater.

15. So sama auh nu dhesses chiboranin sunes suohhant redha, bidhiu huyanda sunu nist, nibu de tous les du-ciel oiseaux est-elle cachée.

Elle est certainement aux eux-mêmes anges inconnue.

Ainsi là aussi est écrit : « La verge de la sagesse à » qui elle fut révélée, la-» quelle certainement est » l'origine du de Dieu » Fils? »

C'est pourquoi, puisque cela en vérité est surpassant des anges l'entendement, aussi leur science, qui des hommes peut le donc raconter?

A savoir est à présent à nous certainement, que au Père seul est manifeste, comment il le Fils engendra, et au Fils comment il engendré fut du Père.

De même aussi à présert de l'engendré Fils, qu'ils cherchent la raison, car puisque fils n'est, à fona zuuem chiboran uuerdhe. moins de deux engendré il soit.

16. Endi hebit, si dhemuselbin sidiu chiburdi bighin, dhiu zifarande chiscaft dhero dodhlühhono. Et soit que aye, en pareil cas, la naissance origine, la caduque production des mortels.

17. Christus auur sus quham fona fader, zi uuaare, so selp, so thiu berahtnissi fona sunnun, so uuort fona munde, so uuisduom fona herzin.

Le Christ mais ainsi est venu du Père en vérité, ainsi lui-même, comme la lumière du soleil, comme le mot de la bouche, comme la sagesse du cœur.

# g. III.

La Règle de S. Benoît, avec une traduction interlinéaire francique, du huitième siècle, tirée d'un manuscrit de l'abbaye de Saint-Gall, en Suisse.

On conserve à Saint-Gall un manuscrit qui renferme la règle de S. Benoît en latin, avec une version interlinéaire en langue francique, laquelle est placée au-dessus du texte latin. Goldast, qui l'avait eue entre les mains, composa, sur les modificiles plus difficiles qui s'y trouvent, un Glossaire qu'il a publié dans le second tome de ses Antiquités Germa-

Saint-Gall, en 1683, vit ce manuscrit, qui, selon lui, avait alors près de neuf cents ans, ce qui le placerait dans le septième ou huitième siècle; il copia le texte latin; mais il ne fit pas cet honneur à la version francique qu'il ne comprenait pas; il se contenta de dire, dans ses Analecta: « La version francique est » partout jointe au texte (80). »

Schilter, qui semble n'avoir rien ignoré de ce qui tient aux antiquités franciques, avait vu par le glossaire de Goldast, que cette version francique de la Règle de St. Benoît existait, mais il ne savait où elle se trouvait. Il en écrivit, en 1692, à Mabillon, qui, à ce qu'il paraît, ne lui fit point de réponse sur cet objet (81).

Cependant, ce reste précieux de la littérature des Francs parut au commencement du dix-huitième siècle. Après la mort de Schilter, on se disposait à publier le recueil des Antiquités franciques, qu'il avait laissé à ses amis; Dom Franck, bibliothécaire de Saint-Gall, qui l'apprit, fit copier avec le plus grand soin, dans le manuscrit dont nous parlons, le texte latin, ainsi que la version interlinéaire en langue francique; l'un et l'autre paru dans le Trésor des Antiquités

teutoniques de Schilter, que Scherz a publié (82).

D. Franck dit dans la préface que l'on a mise en tête de l'édition : « J'ai fait transcrire avec » le plus grand soin dans notre manuscrit la » Règle de St.-Benoît, qui est certainement » du huitième siècle. Mabillon, ce savant si » heureux dans ses recherches sur les anti-» quités, vit ce manuscrit, lorsqu'il vint à » St. Gall il y a plus de quarante ans; il n'en s parle qu'en deux lignes, dans le quatrième \* tome de ses Analecta; il en aurait certais nement fait plus de cas, s'il avait su la lan-» gue francique, dont ce manuscrit nous pré-» sente un des plus anciens monuments. Gol-» dast a su l'apprécier : ce savant laborieux a » composé sur les mots qu'il y avait trouvés, n un glossaire qu'il a inséré dans ses Antiquin tés germaniques. Kéron, moine de Saint-» Gall, qui a vécu sous l'abbé Othmar, c'est-» à dire, vers l'an 720, est certainement l'au-» teur de cette version francique. La maison » de St. Gall ayant, depuis la mort de son fon-» dateur, beaucoup souffert par les incursions s des barbares, le roi Pépin le jeune y en-» voya Othmar, pour y rétablir l'ordre et la » règle de St.-Benoît. Ce prélat charges Kéron, » un de ses religieux, de faire une traduction » interlinéaire de la Règle de l'Ordre pour » ceux de ses frères qui ne connaissaient que » la langue francique. Ce fait est constant. » d'après plusieurs monuments que nous poss sédons, d'après les annales de notre maison » et d'après le témoignage de Goldast. Quant » à ce qui regarde notre maunscrit, je ne » puis assurer avec la même certitude, qu'il » soit autographe; ce qui est bien certain, » c'est que s'il n'est pas-de la main de Kéron » même, il a été copié par un de ses contems porains. Nous avons encore à St.-Gall une s autre Règle de St-Benoît, an texte de la-» quelle on a ajouté de temps en temps la ver-» sion francique interlineaire, mais ce manuss scrit est écrit d'une autre main que celui que ss j'ai fait copier. ss

Cette version francique est d'autant plus précieuse, que le sens y et déterminé, d'une manière bien précise, par le texte latin, qui se trouve sous chaque mot francique. Elle a presque l'apre rudesse du fragment d'Indore, mais sous des formes différentes; en voici quelques exemples:

| Isidor m. | Kéron.        |
|-----------|---------------|
| Dher      | Der.          |
| Dhesses   | C. Dep. Tobay |

#### LITTÉRATURE

| Dhiu      | Diu.      |
|-----------|-----------|
| Dhazs     | Das.      |
| Dhemu     | Demu.     |
| Dherero   | Derero.   |
| Druhtin   | Truthin.  |
| Theonosti | Deonosti. |
| Chiuisso  | Keuuisso. |
| God       | Cot.      |
| Gibod     | Pibot.    |

Voici le commencement du texte de cette Règle de St.-Benoît, d'après l'édition de Scherz, et avec le texte interlinéaire latin:

Keuuisso zekarauuenne sint herzun unErgo præparanda sunt corda nosseriu indi lihhamun, dero uuihono piboto dera
tra et corpora, sanctæ præceptorum
horsamii zechamfanne, indi daz min hebit
obedientiæ militanda, et quod minus habet
in uns chnuat samftes pittames truhtinan
in nos natura possibile, rogemus Dominum,
daz dera ensti sinera zuatue uns helfa
ut gratiæ suæ adhibeat nobis adjutorium
eocouuelihera erda. Indi so fliohente dera hella

omni tempore. Et si fugientes gehennæ uuizzi, ze libe uuelemes duruhqhuueman euuipeenas, ad vitam volumus pervenire per-

kemu; denne nunoh muazzot, indi in desemu petuam; dum adhuc vacat, et in hoc lihhamin pirumes, indi desiu alliu duruh desan corpore sumus, et hæc omnia per hanc leoht lib muazzo eruullan, zehlauffanne indi lucis vitam vacat implere, currendum et zetuenne ist nu, daz in euuin uns agendum est modo, quod in perpetuum nobis piderbit.

expediat.

Zekesezzenne ist keuuisso fona uns dera Constituenda est ergo à nobis truhtinlihhun scuala dera deonosti, in deru dominici schola servitii in qua kesezzidu neouueht sarfer, neouueht suuarre institutione nihil asperum, nihil grave uns kesezzente uuanannemes: uzzan ioh auh nos constituturos speramus: sed ibu huuz luzziles kedunngaror dictetemu si quid paululum restrictius, dictante des rechtes rediun duruh puazza achuæquitatis ratione propter emendationem vitiostio edeo der libes minna frankange. rum, vel conversationem Caritatis processerit. Nalles sar erflaucter forahtun fleohes uuec Non illico pavore perterritus fugias viam dera heily daz nist uzzan enkemu sinde salutis quæ non est nisi angusto itinere nepekinnanne, frankanc keuuisso des libes incipienda, processu vero conversationis indi dera kilauba hepreittemumu herzin uner et fidei dilatato corde inerahhotlihkera minna dera suazzi si kehlaufan marrabili dilectionis dulcedine curritur

hepoto Cotes, das fona sún selbes mandatorum Dei, ut ab ipsius meistertuam lirnente in sineru leru unzin magisterio discentes, in ejus doctrina usque ze tode in munistre duruhuuonente dolunad mortem in monasterio perseverantes passiogono Christes duruh hedult teilnemen daz nibus Christi per patientiam participemus, ut rihkes sine kearneem uuesan ebanlozzon.

regui ejas mereamur esse consortes; Amen.

Du domu slehtin iohhe Cristes halsa unter-

Qui leni jugo Christi colla submitleccan keros, rehtungu selpunillin kib muat
tere cupis, regulæ spoute da mentem
suazzan, daznemes honec hiar der altan euua
dulcis, ut capias mella hic Testamenti veteris
soh dera niuun alliu lera; hiar antreity cotnovique cuncta doctrina; hic ordo dichundiu, hiar hreinisto lib indi den keuuihter
vinus, hic castissima vita, hocque benedictus
fater kesazta uniho puah, indi desu kepot
pater constituit sacrum volumen, hæcque man-

sinem halta chindum, indi Christes davit suis servare alumnis, simplicius Christique ambaht des meistertuames midanti querach minister magistri latens opus framerhlat in alle; einas duvidaro loon ioh propagavit in omnes; una tamen mercis upedero uuonet in eucin.

troque manet in æternum, Amen.

Hlose uuela gohind pibot des meistres Ausculta 6 fili præcepta magistri, indi kehneigi oora des herzin dines, indi zeet inclina aurem cordis tui, et admanungu des eerhaftin fateres, cernlikho intmonitionem pii patris, libeuter exfah, indi huuaslikko erfulli, daz ze inan duruh cipe, et efficaciter comple, ut ad eum per horsamy arabeit hunarabes fona demu duruh obedientiæ laborem redeas, à quo per unhorsamy slaffy keliti. Ze dih kettuisso inobedientiæ desidiam recesseras. Ad te ergo nu mir wort ist kehrihtit, so huwer so farnuncmihi sermo dirigitur, quisquis abresahkanti eikaneem uuillom truhtine Crinuntians propriis voluntatibus Domino Christeuuaremu chuninge chamfanter dera horsa-Regi militaturus sto vero my starohistun inde ioh fora perahtida entiæ fortissima atque prædura

uuaffan zuanimis. Az erist daz so huuaz so ze arma adsumis. In primis ut quicquid atuanne pikinnes cuates fona imu duruthtan gendum inchoas bonum ab eo anastantlihostin kepete pittes, daz der instantissima oratione deposcas, ut qui unsih giu in chindo keuuerdooter ist ruaua nos jam in filiorum dignatus est numero kezellan, ni scal edderuuenne fona ubilem computare, non debet aliquando de malis tatim unserem keunfreuuit uuesan. So keuuisso actibus nostris contristari. imu eocoueliheru citi fona cuatum sinen in omni tempore de bonis suis in uns ze karauuenne ist, daz nalles eiuin erpolnobis parendum est, ut non solùm iraganer fater siniu nalles eonaldre chind er urpater suos non aliquando filios exhæreerbe, uzzan daz forahtanter truhtin kedet, sed nec ut metuendus Dominus irricremiter fona ubilum unsereem, so uuirsiston tatus malis nostris, ut nequissimes scalcha euuic selle ze uuisse, die inan folservos perpetuam tradat ad poenam, qui eum segen ni uuolton ze tiuridu. Erstantemer kequi noluerint ad gloriam. Exsurgamus eruuisso edderuuenne eruuechenteru unsih kego tandem aliquando excitante nos scrip-

scrifti ioh qhuedenteru: cit ist giu uns fona tura, ac dicente: Hora est jam nos de slaffe ze stanne, indi intlobhaneem augom unsomno surgere, et apertis oculis noseren ze cotchundemu leohete zualuustrendeificom lumen tris ad adtoniteem oorom horrames cotchundida tagalihhin tis auribus audiamus divina cottidie qhuuedent huuaz unsih zuamanoot stimma guid 'nos clamans ammonet ghuedent: hiutu ibu stimma sina hoorret ir, ni dicens: hodie si vocem ejus audieritis, nochurit furihertan herza iuueriu indi auur: der lite obdurare corda vestra; et iterum : qui eigi oorun horendo hoorre, huuaz keist habet aures audiendi audiat, quid spiritus qhuede samanungu, indi huuaz qhuuidit: qhedicat Ecclesiis, et quid dicit: vemat suni hoorrat mih, forathun Truhtines leru nite filii audite me, timorem Domini docebo iuuih. Hlauffat denne leoh des libes eigir-Currite dum lumen vitæ VOS. tir, min finstrii des todes euuih pifahe. tis, ne tenebræ mortis vos comprehendant. Indi suahhanti truhtin in managii liuteo, quærens Dominus in multitudine populi, huuemu deisu haret uuerachman sinan. Auur cui hæc clamet, operarium suum. Iterum

ahuidit; huuer ist man, der weili lib, indi dicit: quis est homo, qui vult vitam, et keroot sehan taga cuate? Daz ibu du hoorres cupit videre dies bonos? Quod si tra audiens antuurti: ih. ahuuidit dir cot, ibu uuili haben respondeas: Ego. dicit tibi Deus, si vis habere sueran indi eunigan lib, piuneri zungun veram et perpetuam vitam, prohibe linguam dineru fona ubile indi lefsa dina min sprehhen à malo, et labia tua ne loquantur kihuuerebi fona ubile, indi tua cuat, dolum, diverte à malo, et fac bonum, suahhi fridu indi kefolge den. Indi denne inquire pacem et persequere eam. Et cum desiutuettir, augun minius imblumiuber iuuih. hac feceritis, oculi mei semper super vos, indi oaron miniu ze kepetum iuuereem, indi et aures meæ ad preces vestras, et er denne mih kenemmeet, quhidu iu: invocetis. dicam vobis: antequam me se az pim. Huaz suazzira uns fona deseru Ecce adsum. Quid dulcius nobis ab stimmu truhtines keladenter unsih priadra tiuvoce Domini invitantis nos, fratres caristun! See dera gnada sua keaugit uns truhrissimi! Ecce! pietate sua demonstrat nobis Dotinuuec des libes. Picurte keunisso dera klauba

minus viam vitæ. Succinctis ergo

edo hihaltidu cuatero tatio lanchom unvel ebservantia bonorum actuum lumbis nossereem indi kescuahte in garausidu des Euattris, et calciatis in præparatione Evanchundin fridoo fuazzum scangames sinda pergamus itinera gelii , pacis pedibus sine, daz karneem inan der unsih ladoot, in -cius, ut mereamur eum qui nos vocavit, in rihhe sinemu sehan, in des rihhes huse ibu regno suo videre, in cujus regni tabernaculo si uuellemes puan, uzzan dara cuateem tatim volumus habitare, nisi illuc bonis actibus si kelauffan, min duruhqhueman. Uzzan fracurratur, minime pervenietur. Sed interhemees mit forasakun thruhtinan, quhedenarogemus cum Propheta Dominum, tes imu: truhtin huuer puit in selidun tes ei: Domine, quis habitabit in tabernaculo dineru, ede huuer kerestit in perege uuihemu tuo, aut quis requiescet in monte sancto dinemu? After derero antfrahidu, pruadra tuo? Post hanc interrogationem, fratres, hoorremees truhtinan antlengantan audiamus Dominum respondentem, et augantan uns uuec desselbin huses ostendentem nobis viam ipsius tabernaculi qhuedanti: der inkaat ano pismiz indi vur. dicens: qui ingreditur sine maculà, et opechit reht, der sprihhit uuarhasti in ratur justitiam, qui loquitur veritatem in herzin sinemu, der ni teta seer in zungun corde suo, qui non egit dolum in lingua sineru, der ni teta nahistin sinemu ubil, der sua, qui non fecit proximo suo malum, qui ituuiz ni enfianc uuidar nahistin sineobprobrium non accepit adversus proximum sumu, der farfluahhanan diubil mit eddesuum, qui malignum diabolum uelihha kespanst imu mit diaselbun kespanst suadentem sibi cum ipså suasione sina fona kesihtim herzin siner farspienti, kesua à conspectibus cordis sui respuens, deleitta ze neouvehti indi luzzileer kidanc sin duxit ad nihilum, et parvulos cogitatus ejus kihebita indi zuakechnusita ze Christe. Dia adlisit ad Christum. Oui tennit, et furahante truhtinan fona cuateem kihaltidom timentes Dominum de bonA observantia iru nalles sih kebant keile, uzzan diuselbun in sua non se reddunt elatos, sed ipsa sih cuatiu, nallez fona sih magan, uzzan fona se bona. posse, se non truhtine uuesan, uuanant. Uuerchontan in sih Domino fieri existimant. Operantem in se truhtinan mihhilont daz mit forasegin, qhue-Dominum magnificant illud cum propheta, di-

dente: nalles uns truhtin, uzsan nemin centes: non nobis Domine, non nobis, sed nomini dinemu.kib tiuriha.Sono noh poto tuo da gloriam. Sicut nec Paulus Apostolus fona prædigij sineru imu eddesuuaz kizelita de prædicatione sua sibi aliquid imputavit. qhuedenti: anst Cotes pim daz daz pim: inde. dicens: Gratia Dei sum id quod sum: Et: auur er selbo qhuidit : der cuatliheet in. ipse dicit: Qui gloriatur in truhtine cuatlihee: danan ioh truhtin Domino glorietur: unde et Dominus in Evanqhuad: der hoorit uuort miniu desiu indi gelio ait: Oui audit verba mea hæc. et. tuat dii, kelihhison inan commane spahemu. facit ea, similabo eum viro sapienti. der kezimbrota hus sinaz oba steine: qui ædificat domum suam superpetram; qhuamun aha, platoon uuinti indi erlovenerunt flumina, flaverunt venti, et impesotatun in hus daz indini fial, danta gerunt in domum illam, et non cecidit, quia kestudit uuas oba steine. Deisu erfullenti fundata erat supra petram. Hæc complens truhtin peitoot unsih tagalih hin desem Dominus, expectat nos cottidie his suis uuiheem sineem manungum tatim unsih antmonitis sanctis factis

lengan scolan. Pidiu unsih duruh puazza spondere debere. Ideo nobis propter emendatioubilero desses libes taga ze antlazza nem malorum hujus vitæ dies ad inducias sint kelingit, qhuedentemu potin: edo ninueist relaxantur, dicente Apostolo: An nescis danta kidult Cotes ze hrivuun dih zualeitit. quia patientia Dei ad prenitentiam te adducit. keuwisso erhafter qhuidit: niuuillu tod nam pius Dominus dicit: Nolo mortem des suntigin, uzzan daz kehuneraue indi peccatoris, sed ut convertatur, et lebee. Denne keuuisso intfrahetomes truhtivivat. Cum ergo interrogassemus Dominam priadra fona puarre des huses sines num, fratres, de habitatore tabernaculi ejus, kehortomees des puentin kipot; uzzan ibuaudivimus habitandi præceptum; sed si erfullemees des puentin ambahti, pirumes compleamus habitationis officium, crimus

hæredes regni coelorum. Amen.

aribun himilrihhes.

### G. IV.

L'Oraison dominicale, expliquée en langue francique dans le septième ou huitième siècle, d'après un manuscrit découvert à Freisingen, en Bavière.

M. Docen nous a fait connaître cet antique monument (82\*); il se trouve joint à un manuscrit latin, qui a été transporté de Freisingen dans la bibliothèque royale de Munich. Le manuscrit même est du dixième ou du commencement du ontième siècle; mais la prière est du septième.

Pater noster, qui es in cœlis.

Fater unser, du pist in himilum. Mihhil gotlich ist, daz der man den almagtigan truhtin sinan fater uuesan quidit. Karesit denne, daz allero manno uuelih sih selpan (uuirdis) des uuir dican Gote, cotes sunt (sun) ze uuesan.

Père notre, tu es dans cieux. Grandement divin est, que l'homme le tout-puissant seigneur son père être dit. Qu'il prépare donc, que de tous hommes chacun soi même digne de cele, nous pensions à Dieu, de Dieu fils d'être,

Sanctificetur nomen

Kauuisit (Kauuihit) si namo din. Nist uns des duruft, daz uuir des dikken, daz der sin namo kauuihit uuerda, der eo uuas uuih enti eo ist; uzzan des dikkames, daz der sin namo in kaunihit uuerda, enti de unihiazzi, de unir in deru taufi fono imo intfengup, daz uuir (uuihazzi) ze demu suono takin furisikehaltana pringan muosin.

Adveniat regnum tuum.

Piqhueme rihhi din. Sin rihhi uuas eo enti eo ist. Uzzan des dikkames, daz daz sin rihhi uns pighueme, enti er in uns richisoia, nalles der tiuual enti sin uuillo in uns uualte, nalles des tiuualles haspangt.

Sanctifié soit nom tien. Ni est à nous de cela besoin, que nous cela pensions, que le sien nom
sanctifié devienne, lequel
certes était saint, et encore
est; mais cela pensons, que
le sien nom en nous sanctifié soit, et la sanctification,
que nous dans le baptême
de lui recevons, que nous
(la sanctification) à le des
fils place première prise
conduire puissions.

Que vienne royaume tien. Son royaume était déjà, et encore est. Donc cela pensons, que le sien royaume nous vienne, et lui en nous régisse, mais non que le diable et sa volonté en nous gouverne, ni du diable la tentation.

| Fiat voluntas tua   |  |
|---------------------|--|
| sicut in cœlo et in |  |
| terrâ.              |  |

Uuesa din uuillo, sama so in himile ist, sama in erdu, daz nu so unpilipono enti so erliche, so so de engila in demu himile dinan uuillun arfullant, des mezzes uuir inan arfullan muozzin. Soit tienne volonté, ainst comme dans le ciel est, ainsi sur la terre; que actuellement ainsi toujours et aussi honorable, comme les anges dans le ciel ta volonté accomplissent, de telle manière nous l'accomplir puissions.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.

Pilipi unsraz emizzigan kip uns noga uuanc na. In desem uuortum sint allo unsro lic miscun (lichamiscun) durufti pifankan. Nu auur euuigo forhip uns, truhtin, den dinan lichamun endi pluot, daz tuuir fond demu altare intfahames, daz iz uns ze euuigera heili enti ze euuikemo

 lipe pighueme, nalles za unizze, enti dinanst (dina anst) enti dino mina in uns follicho kahalt. et ton amour en nous entièrement demeure.

Et dimitte nobis debitanostra, sicut et nos dimittimus.

Et pardonne - nous nos péchés, ainsi comme nous pardonnons à nos débiteurs. Grand besoin (est) à tous hommes quelconques, soimême ces mots de méditer, que de tous hommes quiconque à son débireur... de tout esprit et cœur ses méchancetés pardonne, comme lui à ce son débiteur pardonner ne veut, lorsqu'il dit: pardonne-nous

Enti flaz uns unsro sculdi, sama so unir flazzames unsrem scolom. Makannot (manako) duruft (ist) allaro manno unelihhemo, sih selpan desemu unortum za pidenchennae, daz allero manno unelih sinemo kanoz... allemu hugin enti herzin sino missitati flazze, danna er demu sinemu kanozze flazan ni unili, danna er qhuidit: flaz uns, sama so unir flazames.

Et (ne) conduis nous en tentation; tenez, notre

Seigneur, le

ainsi comme nous pardon-

nons.

Et ne nos inducas in tentationem.

Enti (ni) princ unsih in inchorunka; inflaz, unsic truhtin, den tiuual so, fram gachoron, so so sin uuillo si, uzzan so uuir mit dinera anst enti mit dinem ganudem ubar uuehan mekin.

si loin rejeté, comme sa volonté est; mais ainsi nous avec ton secours, et avec ta grâce, surpasser puissions.

Uzzan kaneri unsih Mais délivre nous de fona allen sunton, kali- tous péchés, passés et fanen enti antuuraten enti présents et futurs. cumfrichem.

### §. V.

Formules catéchétiques, en langue francique, prescrites par le concile de Leptine.

Le concile tenu à Leptine, dans le diocèse de Cambrai, prescrivit en langue francique, les demandes que l'on devait faire aux catéchumènes, ainsi que les réponses que ceux-ci devaient donner. Luc Holstein est le premier qui ait fait paraître ces formules, qu'il avait trouvées à la fin des Actes du concile de Leptine, dans un manuscrit de la bibliothèque palatine; elles ont ensuite été publiées par le prince Ferdinand de Furstemberg (83); par Coringius (84); par Labbe (85); par Simon Panl (86); par Crusius (87); par

Chrétien Grubel (88); par Eckhart (89); par Staden (90), et par Schannat (91).

En voici le texte:

Forsachistu Diobolæ?
Ec forsacho Diobolæ.
End allum Diobol gelde?

End ec forsacho allum Diaboles uuercum, end uuordum, Thanaer, ende Uuoden, end Saxn Ote, ende allem them unholdum, the hira genotas sint.

Gelobis tu in Got, almeetigan fadaer?

Ec gelobo in Got almectigan fadaer.

Gelobis tu in Christ Godes suno?

Ec gelobo in Christ, Godes suno.

Gelobistu in halogan
Gast?

Ec gelobo in halogan Gast. Renonces-tu au Diable?

Je renonce au Diable.

Et à toute du Diable

Et je renonce a toute du Diable œuvre, et parole, au (Dieu du tonnerre), Thanaër, et au (Dieu) des Saxons, Odin, et à tous ces immondes (esprits), qui d'eux compagnons sont.

Crois-tu en Dieu toutpuissant Père?.

Je crois en Dieu toutpuissant Père.

Crois-tu au Christ de Dieu. Fils ?

Je crois au Christ de Dieu Fils.

Crois-tu au Saint-Esprit?

Je crois au Saint-Esprit.

#### SECONDE PÉRIODE.

Ouvrages littéraires, que les Francs carlovingiens nous ont laissés en leur langue.

Voici ceux que je connais: 1º. le Combat entre Hildibrand et Hathubrand, son fils.

- 2º. La Prière, dite de Weissenbrunn.
- 3°. L'Histoire ou Paraphrase de l'Évangile, en vers franciques, non rimés, composée, à ce que l'on assure, par ordre de l'empereur Louisle-Débonnaire.
- 4°. Le Serment prêté par les Francs à Strasbourg en 842, répété à Coblentz en 860.
- 5°. Le Capitulaire publié en langue francique, par le roi Louis et l'empereur Lothaire, vers l'an 850.
- 6°. Les Homélies et instructions familières, composées sous les rois carlovingiens.
- 7°. L'Évangile en vers rimes, par Otfride, écrit vers l'an 870.
- 80. L'Harmonie des Évangiles, par Tatien, traduite en vers franciques, dans le neuvième siècle.
- 9°. L'Entretien de Jésus avec la Samaritaine, en vers franciques, du huitième ou neuvième siècle.
  - 10°. L'Ode en vers, pour célébrer la victoire

que le roi Louis, fils de Louis-le-Bègue, avait remportée en 883, près de Sodalcurch, snr les Normands.

11°. L'Hymne en vers, en l'honneur de Saint George, trouvée au Vatican.

### 6. Ier.

## Combat entre Hildebrand et Halibrand.

Le roi Thidrikur (a), trop faible pour pouvoir résister à Ermenrekur (b), avait abandonné Bern (c), capitale du royaume d'Aumlunga, ou des Amelungues. Pour suivre ce roi infortuné, Hildebrand (d) avait laissé à Bern son épouse Ule et son fils Halibrand (e), qu'elle venait de lui donner, comme premier gage de leur union; il avait passé les Alpes avec le prince, qui d'abord était venu se réfugier près d'Attila, roi des Huns. Ces illustres exilés avaient couru, pendant plus de trente années, les aventures par terre et par mer; enfin Ermenrekur ou Odoacre étant mort, Tidri-

<sup>(</sup>a) Théodoric, ou Districh.

<sup>(</sup>b) Ermenrich; selon quelques-uns, Odoacre ou Otocare.

<sup>(</sup>c) Vérone en Italie.

<sup>(</sup>d) Hiltibraht, ou Hildibraht.

<sup>(</sup>e) Halcbrand, Halbrandur, Hatubrand ou Hathubrand.

kur voulut, avec le secours des braves, qui l'avaient suivi, tenter de rentrer dans ses états. Hildebrand s'engage à aller trouver son fils Halibrand, qui alors était devenu maître du château de Bern, et à le ramener, avec ses fidèles vassaux, sous les drapeaux de son prince. A peu de distance de Bern, il est rencontré et attaqué aussitôt par Halibrand, qui, par sa valeur et ses exploits, s'était rendu redoutable dans toute cette contrée. Le père, qui avait reconnu son fils à ses armes, chercha inutilement à éviter un combat parricide; Halibrand, vaincu, est obligé de dire son nom en signe de sa défaite; à ces mots: Halibrand, le père s'écrie: Tu es mon fils! Ils vont ensemble à Bern, où Ute reçoit avec la plus vive affection, son époux, dont elle était séparée depuis si long-temps. Hiltebrand et Halibrand se mettent à la tête de leurs braves, et vont se placer sous les bannières du roi Thidrikur.

Tel est en substance un fait d'armes que la tradition a conservé d'âge en âge chez tous les peuples septentrionaux; leurs bardes l'ont celébré à l'envi, et les chants épiques qu'ils nous ont laissés sur ce sujet, appartiennent, à ce que l'on croit généralement, à cette auguste collection, que Charlemagne avait rassemblée et transcrite de sa main.

Voici comment un poète scandinave a chanté. le combat d'Hildebrand et de Hathubrand (92). Hilldibrandur dit au roi Thidrikur : « Le duc » et son fils peuvent rester encore quelque » temps près de toi; pour moi je vais partir » pour chercher mon fils Alibrandur. » Le roi Thidrikur avait fait vœu qu'il n'entrerait dans aucun château du pays d'Aumlunga, avant au'il n'eût reconquis celui de Bern. Hilldibrandur part. Conrad qui le suivait, lui disait: " Lorsque tu rencontreras ton fils Alibrandur, » je t'en prie, aborde-le avec courtoisie; dis-» lui que tu es son père; autrement je crains » pour toi, c'est un grand guerrier. » Hilldibrandur dit: « Comment reconnaîtrai-je mon » fils Alibrandur? » Conrad répondit : « Il est » monté sur un cheval blanc ; son armure » brille de l'or le plus pur; son bouclier est » blanc comme la neige; au milieu s'élève le » château de Bern; c'est un guerrier qui n'ai y point son pareil dans le pays d'Aumlunga; s tu es vieux, et je ne te conseille point de » l'attaquer. — Quelque bonne opinion qu'il » ait de lui-même, dit Hildibrandur en riant. s et quelqu'àge que je puisse avoir, tu verras » que je le forcerai à dire son nom, plus vîte » que je ne lui dirai le mien. » En disant ces mots Hilldibrandur pousseson cheval, et Conrad

s'éloigne de lui. Dans le même moment paraît Alibrandur sur son cheval blanc et avec son armure ordinaire; il avait son épervier et son chien avec lui. Les deux guerriers se rencontrent avec courage; au premier choc les éclats de leurs lances rejaillissent au loin, repoussées par leurs boucliers. Ils descendent de cheval et s'attaquentavec leurs épées redoutables; épuisés de fatigue après un long combat, ils s'asseyent pour se reposer. Alibrandur disait: « Dis-moi » ton nom; dis moi qui est ce vieillard qui » combat contre moi avec tant d'opiniatreté; » dis-moi le de suite, si tu ne veux être mon priss sonnier. ss A ces mots Alibrandur saisit des deux mains son épée, et tombe sur Hilldibrandur, qui lui répond avec vigueur; ils ne s'épargnent point, ils se battent avec fureur, jusqu'à ce que leur épuisement les force une seconde fois à prendre du repos. Alibrandur reprit: « Dis-moi donc ton nom, sinon je t'ôte » la vie. » Sur cela il tombe pour la troisième fois sur le vieillard, qui se défendait avec courage. Hilldibrandur disait : « Es-tu peut-être de » la race des Ylfingen? Dis-moi vîte ton nom, » ou tu es mort. — Si tu aimes la vie, répondit » Alibrandur, dis-moi le tien; je ne suis point s de la race des Ylfingen : comment un homme » de ton âge ose-t-il me faire de pareilles de» mandes? » Le combat recommence avec une pouvelle fureur. Hilldibrandur atteignit la cuisse d'Alibrandur avec une telle force, que sa cotte d'arme fut coupée en deux, et que le pied droit d'Alibrandur ne pouvait plus le porter. « C'est bien le diable, dit Alibrandur » en fureur, oui c'est le diable lui-même qui » m'a frappé par ta main; je rends les armes, » je n'ai plus la force de combattre contre toi; » prends mon épée. » Hilldibrandur s'approchant pour saisir l'épée, le jeune Alibrandur la lève pour lui couper la main; Hilldibrandur pare le coup avec son bouclier, et dit : « C'est » une femme, et non ton père, qui t'a appris » un coup aussi lache. » Hilldibrandur s'élance sur lui avec une telle impétuosité qu'il renverse Alibrandur et tombe sur lui. « Dis-» moi ton nom sur-le-champ, disait-il en le » frappant sur la poitrine avec la garde de » son épée, parle, ou tu es mort. — Que » m'importe la vie, répondait Alibrandur; » je succombe à la honte. Comment, je suis s vaincu par un vieillard tel que toi! - Je » te donne la vie, dit Hilldibrandur, mais » dis-moi, es-tu mon fils Alibrandur? Eh bien, » écoute, je suis ton père Hilldibrandur! » A ces mots ils se relèvent tous les deux, se serrent étroitement dans leurs bras. s'embrassent, re-

montent sur leurs coursiers et s'en vont à Bern. joyeux de cette heureuse rencontre et parlant de leurs exploits. Alibrandur demandait: «Coms ment donc t'es-tu séparé de Thidrikur, roi » de Bern? » Hilldibrandur lui répondit en lui racontant les aventures de ce roi infortuné, et ses espérances. La mère d'Alibrandur était sortie pour aller à sa rencontre; lorsqu'elle vit le sang qui sortait de sa plaie à grands flots, elle se trouva mal et dit en pleurant : « Mon fils » tu es blessé! qui est cet homme qui te suit? » — Je n'ai pas honte de cette plaie, reprit » Alibrandur, c'est de maître Hilldibrandur s mon père que je l'ai reçue; le voilà qui arrive. s La mère courut, en jetant des cris de joie, vers maître Hilldibrandur son mari; c'était des deux côtés un bonheur inexprimable. Maître Hilldibrandur passa la nuit avec eux dans la ville, et sa femme soignait la plaie de son fils. Le lendemain Hilldibrandur voulant entrer à cheval dans le château de Bern, l'écuyer qui gardait la porte et qui ne le connaissait point, court sur lui et le frappe de son épée. Alibrandur pare le coup, et de son épée redoutable coupe la tête à ce serviteur téméraire. « Tu as tort, dit Hill-» dibrandur, de punir de mort un homme invo-» cent; le coup dont il m'a frappé ne m'a point fait de mal, et il ne savait qui j'étais. -

» C'est à la bonté de ton armure, reprit Ali-» brandur, que tu dois ton salut; il est cou-» pable, puisqu'il a cherché à faire mourir » mon père. » Alibrandur rassembla le peuple, et dit aux chefs de la nation : « Le roi Thi-» drikur est venu dans le pays d'Aumlunga; » il vent reconquérir son royaume. Dites-moi, » qui désirez-vous avoir pour maître, lui ou » Siska? » Ils dirent tous d'une voix : « Le roi » Thidrikur est notre maître légitime; nous » voulons vivre et mourir avec lui, afin qu'il » puisse reconquérir son royaume. Dieu soit » loué, notre prince est revenu! - Si quel-» qu'un de vous, ajoutait Alibrandur, pouvait » encore douter du retour du roi Thidrikur, » qu'il s'approche de mon père Hilldibrandur, » et qu'il l'interroge : il a toujours accompagné » le roi, et il vient de sa part. » Tous s'écrièrent en s'adressant à Hilldibrandur : « Soyez le bien » venu, serviteur fidèle et courageux; puissiez-» vous obtenir la récompense que vous avez » méritée par vos services! » Alibrandur dit: « Ceux qui ont les meilleures armes se tien-» dront prêts; nous voulons aller au-devant du » roi Thidrikur. » Ils firent ce qu'il leur avait commandé, et Hilldibrandur se mit en marche accompagné de son fils, et à la tête de sept cent -chevaliers. Au sortir d'un bois, on rencontra

Thidrikur, qui se leva et embrassa Alibrandur avec les marques de la plus vive affection.

Le même sujet a été chanté par un ancien poète danois (93), par les Minnesinger (94), et avant eux par nos anciens poètes. Un hasard qui tient presque du prodige nous a conservé en partie les chants d'un de nos bardes francs; on en a découvert les fragments sur la couverture d'un manuscrit que l'on voit encore aujourd'hui à la bibliothèque de Cassel. Les frères Grimm publièrent en 1812 ce reste précieux de littérature francique, avec des notes dont jevais extraire ce qu'il y a deplus important (95).

«Lemanuscrit, disent-ils, qui contient notre s' fragment, se trouve à la bibliothèque publique de Cassel (Manusc. theolog. fol. n°. 54); il appartenait probablement autrefois à l'abbaye de Fulde; c'est de là que Guillaume V, land- grave de Hesse, l'aura fait transporter à Cassel, avec beaucoup d'autres manuscrits, dans le temps qu'il jouissait de l'abbaye de Fulde, dont Gustave-Adolphe lui avait cédé la possession pendant la guerre de trente ans. Notre manuscrit est un petit in-folio, qui contient en latin le livre de la Sagesse et celui de Jésus, fils de Sirach, suivant la Vulgate. Les caractères sont du huitième ou du neuvième siècle. Le copiste ayant laissé en blanc la

s première et la dernière page du manuscrit. » un autre copiste en profita pour y transcrire » le commencement du petit poëme épique, où » un Franc, qui peut avoir vécu à Fulde, ou » dans les environs, a chanté le combat de " Hathubrand contre Hilldebrand son père. s Sur les mêmes feuillets, où se trouve ce mors ceau de littérature francique, on lit plusieurs » fois en lettres majuscules, le mot Bagarolf; » c'est probablement Baugulfe, qui était abbé » de Fulde vers la fin du huitième siècle (96). » Notre fragment, qui d'abord a été publié » par Eckhart (97), et 80 ans plus tard par » Reinwald (98), prouve que les bardes des s anciens Francs connaissaient ce genre de » poésie épique, que les Minnesinger, leurs » successeurs, ont cultivée avec tant de succès. » Un caractère particulier de cê fragment, c'est » que l'on y trouve l'allittération, que les an-» ciens peuples septentrionaux ont connu long-» temps avant la rime; nous ne rencontrerons » de vestiges de celle-ci que dans leur poésie » du neuvième siècle (a). Ce chant épique,

<sup>(</sup>a) La rime était inconnue aux Hébreux, aux Grees et aux Latins; nous ne voyons point clairement qu'elle ait été en usage chez les anciens peuples septentrionaux. Otfride, qui écrivait vers l'an 870, insinue à la vérité dans sa préface à Liutbert,

» dont le manuscrit de Fulde ne nous a con-» servé malheureusement que la première par-» tie, appartient certainement à cette collection » des anciens poètes, que Charlemagne avait » décrite de sa main. Le barde franc nous y » présente des circonstances différentes le » celles auxquelles se sont altachés les poètes » scandinaves, danois, et plus tard les Minne-» singer, etc. »

Voici une traduction libre de ce fragment dont je donnerai le texte plus bas avec une traduction littérale.

J'ai ouï dire, d'après les traditions de nos pères, que Hiltibraht et Hatubrant, le père et son fils unique, se rencontrèrent un jour,

archevêque de Mayence, que la rime avait été employée par les auteurs profanes qui avaient écrit avant lui dans sa langue; mais son Histoire de l'Évangile en vers franciques est le premier moreeau de poésie rimée, qui, dans les langues anciennes et modernes, soit parvenu jusqu'à nous. L'allittération est l'uniformité des lettres initiales dans les substantifs et verbes, auxquels s'attache la pensée dominante dans le même vers. Nous devons cette nouvelle forme aux anciens peuples septentrionaux, qui l'employaient déjà dans le sixième et septième siècles; mais ils n'ont point su la faire passer, ainsi que la rime, dans les langues aujourd'hui en usage en Europe. En donnant le texte du fragment poétique, dont il est ici question, à aurai occasion de faire connaître les caractères de l'allittération.

sans se connaître et se provoquèrent au combat. Alors on vit ces terribles guerriers mettre en ordre leur armure; ils se couvrirent de leurs cottes d'armes, ils attachèrent leurs épées à une boucle ronde; comme ils s'avancaient l'un camre l'autre snr leurs coursiers, Hiltibraht fils de Héribrant, ce guerrier d'un cœur si noble, si prudent, dit à Hathubraht; « Qui est » ton père? A quelle race appartient-il, parmi » les familles nobles de cette contrée? Si tu » me le dis, je te récompenserai avec magni-» ficence; héros fameux dans le royaume des » Huns, je te donnerai une armure à triple » fil. J'ai parcouru toute la terre, et je connais » toutes les races nobles parmi les hommes. » - Hathubrant, fils de Hiltibrand, répondit: « J'ai appris des anciens qui déjà sont descen-» dus dans la tombe, que mon père s'appelait » Hiltibraht; mon nom est Hathubraht; il s'en » alla autrefois dans les contrées de l'Orient, » avec Théodoric et plusieurs autres cheva-» liers, fuyant la haine d'Otokar; il abans donna sa jeune épouse, son fils encore en-» fant, et ses armes sans maître ponr les porss ter. Il a parcouru tout l'Orient. Les mal-» heurs de Théodoric mon cousin, ce prince » abandonné de tout le monde, n'ayant fait » qu'augmenter tous les jours, mon père était » toujours à la tête des braves; son bonheur » était de combattre; cependant, quelque re-» doutables que fussent ses armes, il ne vous lait point attaquer Otokar; je ne crois pas « qu'il soit encore en vie. » --- « Dieu touty puissant, qui habites les citux! s'écria Hil-» tibraht, permettras-tu done que ces deux » guerriers, unis si étroitement par les liene » du sang, en viennent aux mains l'un contre ss l'autre et qu'ils cherchent à s'ôter la vie.! s En disant ces mots, il détache de son bras des bracelets de grand prix, qu'il en avait recus en présent du roi des Huns: « Tenez, dit-il, re-» cevez-les; portez-les pour vous rappeler le. s souvenir d'un guerrier qui vous estime. »-Hathubraht répondit: « C'est la lance à la s main, pointe contre pointe, que l'on recoit s de pareils dons: vieux Hun! tu ne mérites » point de prendre place parmi les guerriers; » tu n'es qu'un lache espion, qui cherches A » me tromper par l'apparence de tes discours; » tiens, ma lance va t'atteindre dans le me-» ment; n'as-tu pas honfe, dans un age si s avancé, d'employer d'aussi noirs artifices? » Sache que des hommes qui faisaient voile à » l'ouest sur la mer des Wendes, m'ont ap-» porté la nouvelle d'un combat sanglant, dans » lequel mon père Hiltibraht, fils de Héri-

n brant, était resté parmi les morts, et j'ai » bien raison, de croire qu'il n'existe plus. » ---Hiltibrabt, fils de Héribrant, répondit: « Je » ne vois déjà que trop bien à ton armure, que » tu n'appartiens point à un maître de noble » extraction, et que, dans ces contrées, tu n'as s encore signalé ton nom par aucun exploit. O » Dieux qui régissez l'univers! quel malheur! » quelle destinée fatale m'attend! Voilà soixante » étés, voilà soixante hivers que j'erre dans » des contrées éloignées de ma patrie, toujours s dans les combais; partout on me voyait à la » tête des premiers guerriers; jamais aucua s homme de guerre n'a eu l'honneur de m'enstrainer dans son fort, et de m'y jeter dans wles fers; et aujourd'hui mon propre fils, mon » Lits chéri, doit lever son épée contre moi! il » doit m'étendre par terre avec sa hache, ou » je dois devenir son meurtrier! Jeune homme, sei tu combats avec valeur, il peut arriver » aisément, que tu enlèves l'armure d'un hom-» me d'honneur, et qu'après toi tu traînes in-» humainement son torps dans la poussière: » fais-le donc si tu en as le droit. Cependant je » serais le plus lache de tous les hommes de "l'Orient, si je cherchais à te détourner d'un » combat que tu désires avec tant d'impatience. 27 Braves compagnons d'armes, qui nous écouA ces derniers mots finit le fragment de Cassel. Ou le copiste manqua de place pour transcrire le reste du poëme, contenant la suite du combat, la reconnaissance des deux guerriers, leur arrivée à Bern et leur départ pour aller trouver Théodoric; ou cette dernière partie, la plus intéressante, a été arrachée du manuscrit.

Voici le texte francique, tel que l'ont publié les frères Grimm, après avoir rétabli le mètre; on a imprimé avec des caractères particuliers les mots dont les lettres initiales forment allitération.

1 Ih GIHORTA that seggen, that sih URHETTUN aenon
. muotin (a)

HILDIBRAHT enti HATHUBRANT untar HERIUNTUEM, Sunu fatar ungo; iro sano rihtun, GARUTUN se iro GUTHHAMUN, GURTUN sih iro suert

Garutun se iro guthhamun, gurtun sih iro suert ana,

5 Helidos, ubar ringa, do sie to dero hilto ritun.

HILTIBRAHT gimahalta, HERIBRANTES sunu, her was HERORO man,

FEBAHES FROTORO, her FRAGEN gistuont

Fohem wortum: wer sin fater wari

FIREO in FOLCHE, eddo weliches chuosles du sis?

10 Ibu du mi aenan sages, ik mideo dre-wet,

CHIND in CHUNINCHRICHE, CHUD ist min al irmin-deot.

HADUBRAHT gimahalta HILTIBRANTES sunu: dat sagetun mi

Usere liuti alte anti frote, dea Erhina warun (b),

Dat Hiltibrant Habtti min fater, ih Heittu

Hadubrant.

- Hina miti Theotriche enti sinero degano filu (c);
  Her Furlaet in lante luttila sitten
  Prut in Bure; Barn unwahsan (c),
  Areeolosa Heraet, Ostar hina det (b),
- Dat was so Friuntlaos man, her was Otachre

  UMMETTIRAI,

Degano dechisto, unti Deotriche darba gistontun: Her was eo Folches at ente, imo was eo Feheta ti leop, CHUD was her CHONNEM mannum, ni wanin ih, im lib habbe.

25 Wittu Irmin-Got, quad Hiltibraht, Obana ab Hevane (b),

Dat Du neo DANAMALT mit sus sippan man Dinc ni gileitos!

WANT her do ar arme WUNTANE bouga, CHEISURINGU gitan, so imo seder CHUNING gap HUNEO truhtin: dat ih dir it nu bi HULDI gibu!

30 HADUBRAHT gimalta, HILTIBRANTES sunu:

Mit GERU scal man GEBA infahan,

ORT wider ORTE, du bist dir, ALTER Hun, ummet (b),

SPAHER, SPENIS mi mit dinem wortum,

WILIHUH di mu speru WERPAN,

35 Pist AL so GIALTET man, so du ewin INWIP
fortos (a);

Dat SAGETUN mi SAEOLIDANTE

WESTAR ubar WENTILSARO, dat man wic furnam, Tot ist Hiltibraht Heribrantes suno.

HILDIBRANT gimahalta HERIBRANTES suno: wela gisihu ih,

40. In dinem HRUSTIM, dat du HABES heine HERRON goten,

Dat du noh bi desemo RICHE RECCHEO ni wurti.

WELAGA, nu WALTANT Got, quad Hiltibrant, WR WURT skihit!

Ih WALLOTA sumaro enti WINTRO sehstick urlante,

Dar man mih eo SCERITA in folc SCEOTANTERO

45 So man mir at burc einigeru bahun ni gifasta;
Nu scal mih suasat chind suertu hawwan,
Breton mit sinu billiu, eddo ih imo ti bahin
werdan.

Doh maht du nu Aopliceo, ibu dir din ellert aoc, In sus Heremo man erusti giwinnan:

50 RAUBA bi HRAHANEN ibu du dar enic REST habes.

Der si doh nu ARGORTO, quad Hildibrant, OSTARLIUTO,

Der dir nu WIGES WARNE, mu dih es so wel lustit Gudea Gimeinun niused emotti,

Wer dar sih Hiutu dero hrel-zilo nauman muotti,

55 Erdo desero brunnono bedero waltan.

Do laettun se abrist abchin seritan

Scarpen scurin, dat in dem sciltim stont;

Do stoptun tosamene, stainbort chludun,

Hewun harmlicco huitte scili

60 Unti im iro lintum luttilo swartun

61 GIWIGAN, ni ti WAMBRUM.....

<sup>(</sup>a) Dans Gihorta, Urhettun, Gialtet, l'allittération tombe sur les mots radicaux horta, hettun et altet, et non sur les particules explétives gi et ur.

<sup>(</sup>b) Les voyelles a, e, i, o, u, forment allittération entre

<sup>(</sup>c) Il en est de même des consonnes th, d, p et b.

### Traduction littérale.

- Tai ouï cela dire, que se provoquèrent d'un consentement,
  - Hildibraht et Hathubrant, au milieu des combattants,
- 3 Fils, père..... leurs armures arrangeaient, Couvraient soi leurs cottes d'armes, ceignaient soi leurs épées,
- 5 Héros, sur boucle, comme eux vers rassemblement marchaient.
- Hiltibraht disait de Héribrandt fils (il était frès noble homme.
- 7 D'esprit prudent), il demander prétendit. Par courtes paroles; qui son père élait;
- 9 Des hommes dans le peuple, ou de race quelle tu es?
  - Si tu cela à moi racontes, je récompense par une armure à triple fil,
- 11 Enfant dans le royaume, connue à moi tous des hommes race.
  - Hathubraht disait, de Hiltibrant fils: cela disaient à moi
- 13 Nos gens vieux et sages, qui autrefois étaient, Que Hiltibrant s'appelait mon père, je me nomme Hathubrant;
- 15 Un jour il à Orient alla, fuyait-il d'Otacher colère Alla avec Théotrich et de ses serviteurs beaucoup;
- 17 Il abandonna au pays jeune assise

Epouse dans maison, fils enfant,

19 Sans héritier armure, vers Orient il alla.

Depuis qu'à Détrich malheur augmentait, de cousin mien.

21 Il était si abandonné homme, il était à Otacher inégal; Des guerriers le plus illustre, tant qu'à Déotrich malheurs persévérèrent.

23 Il était toujours du peuple en tête, à lui était toujours de combattre à amour;

Comme était-il aux vaillants hommes, ni pense je qu'encore vie aye.

25 Seigneur des hommes, Dieu, disait Hiltibraht, en haut du ciel!

Que tu jamais encore avec ainsi parents hommes combats ne permis!

27 Délia lui alors du bras enlacée chaîne

`A brasselet d'empereur travaillée que à lui ensuite le roi donna

sg Des Huns seigneur: que je à toi le actuellement en présent donne!

Hathubraht disait de Hiltibrant fils:

Avec javelot doit on donc recevoir,

32 Pointe contre pointe, tu es à toi, vieux Hun, indigne

Espion, tu trompes moi avec tes paroles.

34 Je veux à toi actuellement javelot lancer,

Tu es trop ainsi vieux homme, ainsi tu tromperie conduisais;

36 Cela disaient à moi navigeants

- A l'Ouest, sur des Wendes mer, que l'on grande bataille fit,
- 38 Mort est Hiltibrant, de Héribrant fils. Hiltibraht disait, de Héribrant fils: Bien vois je
- 40 Dans ton armure, que tu as aucun maître bon, Que tu encore dans ce royaume vainqueur ne fus.
- 42 Hélas! à présent, gouvernant Dieu! disait Hiltibrant, quelle destinée m'attend!

J'errai étés et hivers soixante, expatrié;

44 Là on moi toujours distinguait dans la foule des combattants,

Ainsi on moi à château quelque à chaînes ne lia;

- 46 A présent doit me chéri enfant avec épée fendre, Ouvrir avec sa hache, ou moi à lui à meurtrier devenir.
- 48 Cependant peux tu aisément, sitoiton coude fortifie, A aussi honorable homme armure enlever,
- 50 Un vol à son cadavre, si tu à cela quelque droit as, Que celui-là soit cependant actuellement le plus méprisable, dit Hildibrant, des hommes de l'Orient,
  - Qui toi du combat détournes, à présent toi si bien désires;
- 53 Bons compagnons, jugez dans courage
  Qui ici soi aujourd'hui de lancer vanter peut
- 55 Ou de ces armures toutes deux disposer.
   Alors laissèrent ils d'abord javelots voler
   A tranchantes pointes, que dans les boucliers arrêtèrent;

Alors combattirent ensemble, haches de pierres sonnaient,

Frappaient à grands coups, blancs boucliers,

60 Jusqu'à ce qu'à enx leurs membres un peu ébranlés,
Pas, jusqu'aux jambes......

### 6. II.

Prière, dite de Weissenbrunn, en vers.

On a trouvé, à l'abbaye de Weissenbrunn, en Bavière, sur la couverture d'un manuscrit latin, qui appartient aujourd'hui à la bibliothèque royale de Munich, une prière en vers franciques, que l'on croit être du huitième ou neuvième siècle. Elle parut d'abord dans les Monumenta Boïca (99), dans les Anecdota de Pez (100), dans le Journal de Græter, qui l'a publiée calquée sur le manuscrit même (101), dans les Feuilles fittéraires de Nuremberg, avec des notes de Reinwald (102), et dans les Miscelles de Docen (103). Les frères Grimm viennent de la publier de nouveau (104), avcc des notes historiques et critiques; ils ont rétabli le mètre, et, d'après leur édition, cette pièce comprend quinze vers de différente grandeur, avec allittération. La prière est une aspiration adressée au Dieu créateur, et distributeur de tout don, semblable à celle que nous lisons dans la Paraphrase Anglo-Saxonne de la Genèse, par Cædmon. En voici le texte avec la traduction littérale.

1 Dat Chipregin ih mit firahim piriwizzo meista (2),

Dat ero ni was, non uffilmil (b),

Noh PAUM noh PEREG ni was;

Ni (STERRO) nohheinig, noh sunna ni scelu,

5 Noh mano ni liuhta, noh der mareo seo;

Do dar niwiht ni was, enteo ni wenteo (a),

Enti do was der eino almantiço Cot (b),

MANNO MILTISTO, onti (dar warun auh) MANAHE
mit inan,

COOTLIHHE GEISTA enti COT heilac (b). \$\bigs\\$
10 Cot almantico, du minil enti erda chiwo-rahtos (b).

Enti du MANNUM so MANAC Coot forchipi,
FORGIP mir in dino GANADA rehta GALAUPA (a),
Enti cotan Willeon Wistom enti spahida,

(TUGIDA) enti crast TIUFLUN za widarstantanne,

15 Enti arc za piwisanne, enti dinan willeon za chiwurchanne (a).

<sup>(</sup>a) L'adittération tombe, non sur les particules chi, ni, for, pi et chi, mais sur les racines fregin, with, gib, wisanne et wurchanne.

<sup>(</sup>b) Il y a allittération entre e et u; entre c et g; entre s, hi et c.

#### Traduction littérale.

- Cela appris je avec hommes de sagesse pleins
   Que auparavaut pas était, encore firmament,
   Ni arbre, ni montagne pas était,
   Ni (étoile) encore aucune, encore soleil pas resplendissait.
- 5 Encore lune pas luisait, encore des mers l'Océan, Quoique alors rien pas était, fin ni extrémité; Mais alors était le Un, Tout-puissant Dieu, Des hommes le plus miséricordieux, et (alors étaient aussi) plusieurs avec lui Divins esprits et Dieu saint.
- Dieu tout-puissant, tu ciel et terre créas,

  Et aux hommes si différent bien donnas;

  Donnes-moi dans ta grâce droite foi

  Et bonne volonté, sagesse et prudence,

  (Vertu) et force aux diables pour résister,

  Et malice pour chasser, et ta volonté pour opérer.

# g. 111.

Histoire ou Paraphrase de l'Évangile, composée en vers franciques, à ce que l'on prétend, par ordre de Louis-le-Débonnaire.

Duchesne paraît avoir eu entre les mains un manuscrit de cette Paraphrase; il a publié une préface en latin, qu'il dit être à la tête d'un ancien livre écrit en saxon. L'auteur de la préface y dit, en parlant de Louis-le-Débonnaire: & L'empereur Louis vient de rendre aux lettres » un service signale; avant lui les livres saints » n'étaient ouverts qu'aux savants et aux gens » lettrés; par ses soins, tous les Francs répandus. ss sur son yaste empire peuvent lire aujourd'hui » l'Écriture-Sainte dans leur langue théotisque. » Ce prince avait ordonné qu'on la traduisît en » vers franciques ou germaniques; un poète >> saxon, dont on estime les compositions, s'est ss chargé de ce travail : commençant à la créa-» tion du monde, il a mis en vers les passages » les plus remarquables de l'Ancien et du Nouy veau-Testament, en les expliquant quelque-.» fois, lorsqu'il le trouve bon, dans le sens mys-» tique. Cet ouvrage, exécuté avec autant de » goût que d'élégance, est divisé en strophes » (vitteas) que l'on pourrait appeler leçons » ou sentences (104\*).

» Plût à Dieu, dit Eckhart, que Duchesne, » en publiant cette préface, nous eût donné le » livre à la tête duquel elle se trouvait, ou qu'au » moins il eût indiqué dans quel coin de la » France ce trésor est caché aujourd'hu!! Quel » service signalé n'aurait-il point par-là rendu » à ceux qui s'occupent des antiquités des

» Francs! Il y a dans la bibliothèque Cotto-» nienne à Londres, un ancien manuscrit qui s contient l'histoire de l'Évangile écrite en » vers; je pense que c'est une partie de l'ou-» vrage composé par le poète saxon. L'idiome » employé par l'auteur de cette histoire évan-- » gélique n'est point l'anglo-saxon; c'est plutôt » le dialecte francique, où l'on trouve de temps s en temps des formes de l'anglo-saxon (105). » L'auteur était certainement un Saxon qui » avait été élevé parmi les Francs. Cette histoire » évangélique existe aussi en Allemagne. Pez » m'en a communiqué quelques fragments y qu'il avait tirés, à ce qu'il assurait, d'un ma-» nuscrit qui se trouvait alors à Würtzburg. » Conrad Ziegler, conservateur des archives » de Fulde et bibliothécaire à l'université de » Würtzburg, avait aussi vu ce manuscrit, » que j'ai cherché inutilement parmi ceux de » la cathédrale de Würtzburg. Il est probable » que le manuscrit de la bibliothèque Cotto-» nienne aura été porté en Angleterre par l'abbé » Jean, que le roi Alfred avait fait venir de la » Germanie, et à qui il donna l'abbaye d'Athe-» lingay. »

Hickès est le premier savant qui ait fait connaître l'histoire évangélique, dont il est question dans le passage précédent. Voici comment il en parle: « Le manuscrit que nous possédons ss dans la bibliothèque Cottonienne, sous le s titre Caligula, A. 7, contient l'histoire de » notre Sauveur en vers. Cet ouvrage doit » être placé parmi ceux des anciens Francs. » J'ai cru autrefois, mais a tort, qu'il avait été » écrit par un Anglo-Saxon, dont je plaçais » l'existence après l'an 601, époque à laquelle » les Anglo - Saxons se convertirent à la foi » chrétienne et avant l'année 743, qui est celle » où les Danois pénétrèrent dans la Grande-» Bretagne; car dans cet intervalle de temps. » qui comprend le septième siècle et la pre-» mière partie du huitième, les Anglo-Saxons » établis dans la Grande-Bretagne doivent s avoir connu dans toute sa pureté cette langue » qu'ils avaient apportée avec eux, et que les » Danois défigurèrent en y mêlant leur idiome. » J'ai abandonné cette première opinion, qui » ne me paraît plus soutenable, et je me suis s convaincu que ce précieux reste d'antiquité » est l'ouvrage d'un Franc, qui doit avoir vécu » dans les temps de Charlemagne. Ce livre d'or » se place, par la richesse des pensées, par la » force des expressions, par la dignité du style » et par la pureté inimitable de la diction, fort » loin au-dessus de toutes les autres produc-

» tions des Francs, et je n'hésite pas même à » lui donner, parmi les monuments de l'an-» cienne littérature septentrionale, le premier » rang après le célèbre manuscrit d'argent (a). » Ceux qui ont étudié les antiquités du nord, » s'attacheront, à ce que je crois, avec plaisir » à mon opinion. Charlemagne avait donné » ordre que l'on traduisit les livres saints dans » la langue des Francs; Mabillon doit avoir vu » quelques restes de ce travail que nous ne » connaissons point. Le manuscrit de l'histoire » évangélique dont nous parlons, est écrit en » caractères franco-italiques; ce sont ceux » dont se servaient les Francs lorsqu'ils-écri-» vaient soit en latin, soit dans leur langue. Le so copiste ayant transcrit en toute ligne, sans » s'arrêter à la fin du pied, on ne voit pas à » la première lecture quelle espèce de vers » l'auteur peut avoir employé; cependant la me-» sure se montre facilement lorsqu'on lit avec » attention: on voit que l'auteur, à l'exemple de » Pindare, s'est attaché aux vers lyriques de » cinq et de six pieds; ce sont aussi ceux dont » se sont servis Cædmon, le père de la poésie » anglo-saxonne, et Otfride dans son Évangile,

<sup>(</sup>a) L'Evangile en langue gothique, par Ulphilas.

» avec cette différence que celui-ci a employé » la rime, que l'auteur de notre paraphrase » évangélique ne connaissait pas (106). »

Après avoir donné ces notions sur le manuscrit cottonien et sur son contenu, Hickès en publie quelques extraits.

Junius avait, avant lui, transcrit ce manuscrit avec le plus grand soin; sa copie se conserve avec ses autres écrits dans la bibliothèque bodléienne (107).

Richard James, ancien conservateur de la bibliothèque cottonienne, avait ainsi écrit de sa main le titre du manuscrit dont il estici question: Quatuor evangelia in lingua danica, liber quondam Canuti. Avant d'avoir bien examiné le dialecte, il croyait sans doute que ce manuscrit contenait une traduction des quatre évangiles qui aurait été faite pour le roi Canut dans l'idiome des anciens Danois-Saxons. Junius, dans les notes qu'il nous a laissées sur ce manuscrit, paraît avoir adopté cette opinion; il croit que l'auteur de la traduction s'était fait un dangage particulier, mêlé d'anglo-saxon, de danois et de gothique, afin de se prêter au degré d'intelligence du roi Canut, en employant ces dialectes, très différents à la vérité, mais appartenants tous à la même famille.

Rostgaard, dont j'ai dejà parle, avait, pen-

dant son séjour à Londres, fait prendre sur le manuscrit de Junius, une copie que l'on voit aujourd'hui, avec les autres manuscrits de ce savant, à la bibliothèque de Copenhague.

Temler, qui accompagna le roi de Danemark dans les voyages que ce prince fit en 1768 à Paris et à Londres, transcrivit, pendant son séjour dans cette dernière ville, quelques passages du manuscrit cottonien, lesquels ont été publiés en 1787 par Erasme Niérup, employé à la bibliothèque royale de Copenhague. Ces extraits sont peu exacts, ce que l'on doit attribuer à la forme des caractères du manuscrit, dont j'aurai lieu de parler plus bas.

Voilà tous les détails que je connais sur le manuscrit cottonien; venons à présent à celui

qui se trouve en Allemagne.

Eckhart pensait, comme nous l'avons vu plus haut, qu'il devait exister dans les environs de Würtzbourg un second manuscrit, pareil à celui qui se trouve à la bibliothèque cottonienne; il ne se trompait point, et je me réjouis de ce que j'ai eu le bonheur de le découvrir, et d'appeler l'attention des savants sur ce reste précieux de notre littérature francique. Au mois d'octobre 1794, je travaillais à la bibliothèque de l'église cathédrale de Bamberg, qui, avant la sécularisation de la principauté, était

très riche en antiquités littéraires. Je m'étais d'abord attaché à un ancien manuscrit de la loi salique, que je comparais avec les éditions connues, surtout avec celles qui contiennent la version mérovingienne; mais un autre manuscrit, qui me parut être du huitième ou du neuvième siècle, attira toute mon attention et me fit oublier les autres recherches que j'avais en vue. Le bibliothécaire, à qui je le montrai, me dit: « C'est une vieille bible que » personne ne comprend; cependant elle doit » avoir du prix : le duc de Wurtemberg, qui » achetait les bibles partout où il en trouvait, » offrit une somme très considérable pour » celle-ci, mais nous n'avons pas voulu la lui ss donner, ss

Après avoir parcouru le manuscrit pendant quelques jours, je vis qu'il contenait l'histoire de notre Sauveur, tirée des quatre évangiles etécrite dans l'ancienne langue des Francs. Je comparai les passages que Hickès a publiés d'après le manuscrit cottonien, avec ceux qui y correspondaient dans le manuscrit de Bamberg; je les trouvai parfaitement semblables, à quelques variantes près qui me paraissaient peu importantes; la forme même des caractères était la même: ce sont les caractères latins ou italiques dont nous nous servons encore au-

jourd'hui, avec ces différences dont j'ai parlé en expliquant l'alphabet des Francs.

J'obtins la permission de transcrire ce manuscrit, auquel j'ai consacré jusqu'aujourd'hui mes moments de loisir.

Le dialecte est à peu près celui que l'on retrouve dans les formules du serment de 842; mais la diction y est plus pure que dans ces formules et que dans l'évangile d'Otfride : ce qui a paru depuis en langue francique, pendant l'époque carlovingienne, s'éloigne encore plus de cette vénusté attique que Hickès et ceux qui connaissent les antiquités septentrionales, remarquent avec tant de plaisir dans notre paraphrase évangélique.

Je commençai à la traduire, mais je sentis bientôt combien cette entreprise était au-dessus de mes forces. Je m'adressai aux savants qui se livraient à l'étude des anciennes langues du nord; Oberlin de Strasbourg, Adelung de Dresde, Michaeler de Vienne, Niérup de Copenhagen, Kinderling, Grater, Reinwald de Meinungen m'aidèrent de leurs conseils: ce dernier, qui a vieilli dans oe genre d'étude, ce Nestor de la littérature septentrionale, copia et traduisit en allemand mon manuscrit, pendant que j'en faisais une version en français; dans les notes qui accompagnent sa traduction,

il fait voir les rapports dans lesquels se trouve le dialecte de notre ancien auteur franc avec Mesautres anciennes langues septentrionales (a). Des lacunes nous arrêtaient malheureusement de temps en temps dans notre travail; on avait enlevé l'écriture du premier feuillet, pour y écrire des notes de plain-chant; l'histoire de la résurrection de Lazare manquait presque en entier, ainsi que la fin de l'ouvrage, contenant la passion, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Nous écrivimes à Copenhague et à Londres, afin de réparer ces pertes. J'ai fait d'inutiles tentatives; M. Reinwald a été plus heureux; voici ce qu'il m'écrivait dernièrement à ce sujet : « Après avoir vaincu des » obstacles que je croyais insurmontables, j'ai » enfin réussi à remplir les lacunes de notre » manuscrit. Par le moyen d'un de mes amis » que ses affaires de commerce appelaient sou-» vent en Angleterre, je me suis mis en relation s avec un de mes compatriotes, homme de let-

<sup>(</sup>a) M. Reinwald a bien voulu me communiquer des fragments d'un vocabulaire qu'il a composé d'après les mots que l'on lit dans notre Paraphrase. Les circonstances favoriseront sans doute la publication de cet ouvrage important. Peut-être conviendrait-t-il, pour le rendre plus uti'e, d'ajouter le mot français correspondant au mot explicatif allemand.

» tres, qui jouissait d'une grande considération » près du président Banks, conservateur du » Musée britannique et de la bibliothèque cot-» tonienne: je trouvai dans ce savant un homme » très instruit dans les langues anciennes; en » peu de temps il eut transcrit une partie des » passages qui nous manquaient. Le Musée » britannique ayant perdu depuis peu quel-» ques pièces précieuses, ou ne permettait plus » d'emporter les manuscrits hors des salles; » et notre manuscrit francique, que les Anglais » appellent le Livre d'or, étant considéré » comme nn des premiers ornements du Mu-» sée, on avait bien accordé la permission » d'en transcrire les passages que nous de-» mandions, mais on n'avait pu obtenir celle » de copier le manuscrit en entier. On confia » malheureusement la première partie du tra-» vail à un vaisseau marchand, qui fut arrêté » sur les côtes de la Hollande; nos copies furent » confisquées par les douaniers français, et dé-» clarées de bonne prise comme le reste de la » cargaison. Lorsque nous eûmes appris ce » malheur, il fallut bien recommencer de » nouveau. Nous éprouvions dans ce travail » une difficulté toute particulière; le manus-» crit de Bamberg n'est point partagé en cha-& pitres, comme celui de Londres; comment

» s'orienter, pour trouver dans l'un ce qui » manquait à l'autre? Je crus remédier à cet » inconvénient, en copiant les chapitres du » manuscrit de Londres, que Hickes a pu-» bliés, et en placant à côté les passages qui » y correspondaient dans celui de Bamberg; » mais cela ne suffisait pas; mon ami, pour » lever toutes les difficultés, m'envoya le com-» mencement de tous les chapitres du manu-» scrit de Londres; par-la je fus en état de le » diriger. Ce manuscrit n'est point aisé à co-» pier comme celui de Bamberg; les carac-» tères sont moins lisibles, et sans la connais-» sance profonde que mon ami avait de la lan-» gue anglo-saxonne, il n'aurait jamais réussi » à me procurer une copie aussi exacte que » celle qu'il m'a envoyée.

Les fragments que nous publiames, monsieur Reinwald et moi, d'après le manuscrit de Bamberg, firent quelque sensation en Allemague (108). En 1802, lorsque la principauté de Bamberg fut réunie à la Bavière, la cour de Munich donna des ordres particuliers relativement à ce reste précieux d'antiquité francique. On fit transcrire le manuscrit sur parchemin, en imitant la forme des pages, des lignes et des caractères avec tant de soin, qu'on ne découvre qu'avec peine quelque légère différence entre la copie et l'original. Celui-ci fut transféré à la bibliothèque royale de Munich, dont il fait aujourd'hui un des plus beaux ornements; la copie est restée dans la bibliothèque publique de Bamberg.

En 1805, M. le baron d'Arétin, alors conservateur de la bibliothèque de Munich, m'écrivit, que le gouvernement de Bavière se proposait de publier notre manuscrit francique. que l'on voulait en faire paraître une édition qui répondît au prix inestimable de ce monument d'antiquité, aussi bien qu'à la munificence avec laquelle le gouvernement de Bavière protège les arts et les sciences; il m'invitait à concourir à l'exécution de ce dessein en communiquant mon travail à la bibliothèque royale. Je le fis sans hésiter, contre l'avis de mes amis. Je ne sais si la cour de Munich a jamais pensé à exécuter ce projet, qu'on lui prêtait; ce qui est bien certain, c'est que M. d'Arétin s'est contenté de me renvoyer un tiers de mon manuscrit, et, malgré toutes med instances et mes prières, je n'ai pu rentrer jusqu'à présent en possession entière d'une propriété, que ma manière d'agir franche et loyale aurait dû rendre encore plus sacrée à

un homme d'honneur. Je serai sans doute plus heureux dans les démarches que j'ai faites à ce sujet près de la cour de Munich.

En attendant que l'on me rende ce qui m'appartient à si juste titre, je vais faire connaître quatre fragments de cette paraphrase; les trois premiers sont l'Oraison Dominicale, tirée du chapitre XI du manuscrit de Bamberg, et les chapitres XXI et XLI d'après le même manuscrit; le quatrième est le chapitre LXX d'après le manuscrit Cottonien, qui répond au chapitre LXIII du manuscrit de Bamberg. J'ai cherché à rétablir le mètre; c'est aux Reinwald, Docen, Grimm, et autres savants dans l'ancienne littérature germanique à juger si j'ai réussi. Je me suis souvent réglé d'après l'allittération, qui se fait aisément sentir dans quelques vers, dans d'autres il ne m'a pas été possible de la remarquer.

### CHAPITRE X1.

Oraison Dominicale.

Fadar is usa firihobarno (a),

2 The is an them hohon himila-rikea,

<sup>(</sup>a) En lisant ce passage, il est aisé de remarquer l'allittération, qui y est bien sensible dans chaque vers.

Genuikid si thin namo unordo gehnuilico.

- 4. Cuma thin craftag riki;
  Uuerda thin uui lea obar thesa uuerold
- 6 Also sama an erdo
  So thar uppa ist an them hohon himil rikea.
- 8 Gef us dago gehuuilikes rad, Drohtin the godo, thina helaga helpa,
- 10 Endi halat us hebenes uuard

  Managoro mensculdio al so uue odrum mannum
  doan.
- 12 Ne lat us farledean letha uuihti,
  So ford an iro uuilleon so uui uuirdige sind,
  14 Ac help us uuidar allun ubilon dadiun.

## Traduction littérale.

Père de nous des hommes enfants,

- 2 Qui es dans le haut des cieux royaume, Sanctifié soit ton nom, par parole quelconque,
- 4 Que vienne ton puissant royaume; Qu'arrive ta volouté sur cet univers,
- 6 Comme aussi sur la terre,
  Comme la haut est dans le sublime des cieux
  royaume.
- 8 Donne-nous jour chacun assistance, Seigneur le bon, ton saint secours,
- 10 Et pardonne-nous, du ciel souverain, Différentes fautes, ainsi que nous aux autres hommes faisons;
- 12 Ni laisse-nous tenter par les malins esprits,

Aller à leur volonté, comme nous dignes sommes, 14 Et aide-nous contre toute mauvaise action.

### CHAPITRE XXI.

## Décollation de S. J. Baptiste.

Johannes mid is iungaron, Godes ambahtman,

- 2 Lerde thea liudi langsamane rad, Het that sie frume frumidin, firina farletin,
- 4 Men, endi mord uuerk. He uuas thar managumu liof godaro gumona.
- 6 He soute imu tho thene judeono cuning , Theno héritogon, at hus,
- 8 The heten was Herodes,
  Aftar is eldiron, obarmodig man.
- 10 Buide imu be thero brudi, Thiu er sines broder uuas, idis
- 12 Antehti he ellior skoc unerold unef lode (a).
  Tho imu that unif ginam,
- 14 The cuning te quenun, Er uuarun iro kind odan,
- 16 Barn be is broder.
  Tho bigan imu thea brud lahan,
- 18 Johannes the godo; quad that it Gode uuari; Uualdande uuider mod,
- 20 That it ouig uuero frnmidi, That broder brud in is bed nami,
- 22 Hebbie sie imu te hiuum.

<sup>(</sup>a) Ni M. Reinvald ni moi n'avons pu expliquer ce vers.

- « Ef thu mi horien uuili, gilobien minun lerun,
- 24 » Ni scalt thu sie leng egan,
  - » Ac mid iru an thinumu mode;
- 26 » Ni haba thar sulica minneato, ni sundeo thi te suido.

Tho unard an sorgun hugi thes unibes,

- 28 Aftar them unordun; antred that he thengunerold Cuning spracono gesponi
- 30 Endi spahun uuordun that he sie farleti.

  Began siu imu the ledes filu raden an runon,
- 32 Endi ine rinkos het unsundigane erlos fahan, Endi ine an enumu karkerca klustar bendiun lido cospun
- 34 Be them liudium, ne gidorstun ine ferahu bilosien Huand sie uuarun imu friund,
- 36 Alle unissun ine so goden, endi Gode uuerden.
  Tho uuerdun an themu gertale, Judeo cuninges tidi
  cumana,
- 38 So thar gitald habdun frode folc uneros Huo he gifodid unas, an líoht cuman.
- 40 So usus there liudio that that Er gehuilic obean scolde Judeono mid gomun.
- 42 Tho unard thar, an thene gastseli

  Megin-craft mikil manno gesamnod,
- 44 Heritogono an that hus, Thar iro herro uuas;
- 46 An is kuning stole quamum managa Judeon an thene gastseli,

Uuar im thar glad mod, hugi bilidi an iro breostun,

- 48 Gisahun iro baggebon uuesen an uunneon. Drog man uuin an flet skiri mit skalun,
- 50 Skenkeon huurbun gengun mit gold-fatun; Gaman uuas thar inne hlud,
- 52 An thero hallu helidos drunkun; Uuas thes un lustun landes hirdi,
- 54 Huat he themu unerode mest te unnium gifremidi. Het he tho gangen ford gela thiornun,
- 56 Is broder barn, than he an is benki sat,
  Uuinu giuulenkid, endi tho te themu uuibe sprac,
- 58 Grotte sie fora themu gumskepie, endi gerno bad That siu thar fora them gastiun gaman afhobi,
- 60 Fagar an flettie.
  - Lat thit folc sehan
- 62 » Huo thu gelinod habas, liudio menegi
  - » Te blidzeanne an benkiun.
- 64 » Ef thu mi thera bede tugitos,

  » Min word for the sumu uuerode,
- 66 » Than unillin ik, it her the unarun gequeden liahto
  - » Fora thesun liudiun, endi ok gilestien so,
- 68 » That ik thi than aftar thiu eron uuilliu.
  - » So hues so tu mi bidis for thesun minun baguuiniun,
- 70 » Thoh thu mi thesaro heridomo halbaro fergos
  - » Rikeas mines, thoh gidon ik, that it enig rinko
- 72 » Ni mag uuordun giuuendien,
  - » Endi it scal giuuerden so ».
- 74 Tho ward there maged, after this, mod gihuorben,

Hugi after iro herron, that sie an themu huse,

76 Innen an themu gastseli gamen up ahuob Also thero liudio landuuise gidrog,

78 Thero thiodo thau.

Thiu thiorne spilode hror, aftar theni huse,

80 Hugi was an lustun managaro modsebo.

Tho thin magad habda githionod te thanke thiod cuninge,

82 Endi allumu themu erlskepie
The thar inne uuas godaro gumono,

64 Siu uuelde tho iro geba egan, Thiu magad, for theru manegi;

86 Geng to mid iro modar

Sprekan endi fragode sie firtuuitlico,

88 Hues sie thene burges uuard biddien scoldi.
Tho uuisde siu aftar iro uuilleon,

90 Het that siu unihtes
Than er ni gerodi for them gumskepi

y2 Biutan that man iru Johannes An theru hallu innen hobid gabi

94 Alosid af is lichamon.

Tho uuas allun them luidiun harm

96 Them mannum an iro mode,
Tho sie that gihordun thea magad sprekan;

98 So uuas it ok themu kuninge, Be ni mahte is quidi liagan, is uuord uuendien,

100 Het tho is unepan herand
Gangen fan themu gastseli
102 Endi het thene Godesman libu bilosien.

Tho ni uuas lang te thiu,

- That man an thea halla hobid brahte
  Thes thiod gumon, endi it that there thiornum
- 106 Fargaf magad, for theru menegi; Siu drog it theru moder ford.
- 108 Tho unas endago allaro manno
  Thes unisfoston, thero the gio an thesa unerold
- 110 Quami, thero the quene enig kind gibari, Idis fan erle, let man simbla
- 112 Then enon bivoran, the thiu thiorne gidrog

  The gio thegnes ni uuard uuif an iro uueroldi:
- 114 Biutan so inne Uualdand God fan heben uuange Helages gestes gimarcode mahtig,
- 116 The nie habde enigan gimacon huergin er, nec after.

Erlos huurbun, gumon umbi Johannes,

- 118 Is iungaron managa salig gesidi,

  Endi ine an sande bigrabun, leobes lichamon;
- 120 Unissun that he liotht Godes diurlican elrom Mid is Drohtine samad up odas hem
- 122 Egan moste salig sokean.

### Traduction littérale.

Jean avec ses disciples, de Dieu envoyé,

2 Enseignait aux hommes les éternels conseils,

Disait qu'ils fissent le bien, les iniquités abandonnassent.

4 Des hommes, et le meurtre, les œuvres; Il était donc à maint agréable des bons hommes.

28 Sur ces paroles; elle craignait que il ce du monde Roi par discours persuadât,

30 Et par sages paroles, que il elle abandonnât.

<sup>(</sup>a) S'en visiter. s'en commencer, comme nous disons: s'en aller.

Elle commença à lui de mai beaucoup conseiller en secret,

32 Et à lui ce généreux disait cet innocent homme prendre,

Et lui en un cachot enfermer avec liens au corps pesants.

34 A cause du peuple, ils ne osaient lui de la vie priver;

Car ils (le peuple) étaient à lui amis,

36 Tous savaient lui si bon, et à Dieu digne.
Alors furent en cette saison des Juiss du roi les temps venus.

38 Comme alors compté avaient, les prudents du peuple vrais,

Quand il né était, à la lumière venu.

40 Ainsi était de ce peuple l'usage, que cela Un chacun célébrer devait des Juis avec festins.

42 Alors était là, dans le festin, Multitude grande d'hommes rassemblée.

44 Du chef dans le palais, Où d'eux le maître était ;

46 A de leur roi la cour vinrent la foule des Juiss à ce festin,

Etait à eux là joyeux l'esprit, le cœur tressaillissant dans leurs poitrines,

48 Ils voyaient leur hôte dans les délices, Apporta on du vin en couleur clair avec des vases,

60 Les échansons s'élevant allaient avec des coupes d'or; Des jeux étaient là dedans avec bruit, 52 Dans cette salle les hommes buvaient;
Etait de cela dans le plaisir le monarque,

54 Que il à ce peuple beaucoup à délices faisait. Ordonna il alors venir dehors la lascive fille,

56 De son frère née, lorsque lui-même sur son siège était assis.

Par le vin courbé, et à cette femme parla,

58 Il salua elle devant cette assemblée, et instamment pria

Que elle devant ses hôtes un jeu commençat.

60 « Brillante en beauté,

» Fais ce peuple voir

62 » Ce que tu appris es, d'homme multitude » Pour égayer à table.

64 » Si tu à moi cette prière accomplis,

» Ma parole devant ce peuple,

66 Alors je venx moi, cela ici en vérité, j'ai dit hau-» tement,

» Devant ces hommes, et aussi accomplir ainsi,

68 » Que je te alors suivant cela honorer veux.

» Quoi que tu me demandes, devant ces mes hôtes,

70 » Quand tu me de cette souveraineté la moitié » demanderais,

» Du royaume mien, cependant je le fais, et que » cela quelque grand

72 » Ne puisse par paroles tourner,

» Et cela doit être ainsi. »

74 Alors fut de cette fille, sur cela le cœur élevé, La pensée d'après son maître, que elle dans ce palais, 76 Intérieurement dans la salle du festin un jeu commença,

Comme de ces hommes la coutume portait,

78 De ces nations l'usage.

La fille joua de la flute; dans ce palais,

So L'esprit était dans les plaisirs, de la plupart gaité. Lorsque ette fille eut servi à plaisir au du peuple roi,

82 Et à toute cette société, Qui là dedans étaient des principaux hommes.

84 Elle voulait donc son présent avoir, Cette fille devant cette assemblée.

86 Aila donc avec sa mère Parler, et demandait elle curieusement,

88 Ce qu'elle au du palais maître demander devait. Donc indiqua-t-elle, selon sa volonté.

90 Disait que elle de rien

Que auparavant ne demandât devant cette asemblée

92 Sinon que on à elle de Jean
Dans cette salle dedans la tête donnât

94 Détachée de son corps.

Alors fut à tous ces gens horreur.

96 A ces hommes dans leur ame, Lorsqu'ils cela entendirent cette fille parler;

98 Ainsi était-ce aussi au roi,
Mais il ne pouvait ses dires nier, sa parole interpréter,

100 Ordonna donc son hallebardier Aller hors du lieu du festin

12..

102 Et ordonna le de Dieu homme de vie priver; Alors ne fut long-temps à cela,

104 Que l'on à la salle tête apporta, Du peuple homme, et elle la à cette fille

Donna à cette jeune personne devant cette multitude;

Elle porta elle à sa mère dehors.

108 Telle fut la fin de tous les hommes

Du plus sage, de ceux qui jamais en ce monde

110 Sont venus, de ceux que la femme quelque enfant ait engendré

La femme de l'homme, mais que on toujours

112 Ce seul excepter, que la Vierge porta,

Laquelle jamais de l'homme ne fut femme en ce monde;

114 Car ainsi le tout-puissant Dieu du céleste visage Du Saint-Esprit distingua puissamment,

116 Que non eut quelque semblable jamais auparavant ni après.

Les hommes, enleverent, ces hommes autour de Jean,

1 18 Ses disciples, plusieurs saints compagnons Et lui dans sable enterrèrent, du bien-aimé le corps;

120 Savaient que il la lumière de Dieu brillante habitation

Avec son Seigneur ensemble, sur céleste maison

### CHAPITRE XLI.

# Jésus annonce à ses Disciples la fin du monde et le jugement dernier.

Geng imu tho the Godes sunu,

- 2 Endi is jungarun mid imu, Uualdand fan themu uuihe,
- 4 Al so is unillio geng,

  Iac imu uppen thene berg gisteg, barn drohtines,
- 6 Sat imu thar mid is gesidun, Endi im sagde filu uuaroro uuordo.
- 8 Sie bigunnun im tho umbi thene uuih sprekan, Thie gumon, umbi that godes hus,
- 10 Quadun, that ni uuari godlicora Alah obar erdu,
- 12 Thurh erlo hand, thurh mannes
  Giuuerk, mit megincraft rakud arihtid.
- 14 Tho the rikeo sprak her heben cuning, hordun the odra:
  - « Ik mag in gitellien, quad he, that noh unirdid » thin tid kumen,
- 16 » That is afstanden ni scal sten obar odrumu, » Ac it fallit ti fodu,
- 18 » Enti it fiur nimid, gradag logna,
  - » Thoh it nue so godlic si,
- 20 » So uuislico giuuarht, endi so dod thesaru uue-» roldes giscapu,
  - » Teglidid groni gang.»

22 Tho gengun imu is jungarun to, Fragodun ina, so stillo:

24 « Huo lango scal standen noh.

» Quadun sie, thius uuerold, an uunniun,

26 » Er than that giuuand kume,

» That the lasto dag liohtes skine,

28 » Thurh uuolean skion, estho huan is est thiu uuan kumen,

» An thenne middilgard, mankunni te adomienne,

30 » Dodun endi quikun, fromin the godo, '» Us is thes firiuuit mikil,

32 » Uualdandeo Krist, huan that giuuerden sculi.» Tho im anduuordi alouualdo Krist,

34 Godlic fargaf, them gumon selbo;

" That habat so bidernid, quad he, drohtin the » godo,

36 » Iac so hardo farholen

» Himilrikies fader, unaldand thesaro uneroldes,

38 » So that uniten ni mag enig mannisc barn,

» Huan thiu marie tid giuwirdid an thesaro uue-» roldi.

40 » Ne it ok te uuaran ni kunnun Godes engilos,

» The for imu geginuuarde simblun sindun,

42 » Sie it ok giseggian ni mugun, te uwaran, » Huan that giuuerden sculi,

44 » That he willie an thesan middilgard

» Mahtig drohtin firiho fandon;

46 » Fader uuet it ene helag fan kimile;

» Elcur is it biholen allun,

- 48 » Quikun endi dodun, huan is kumi suerdad.
  - » Ik mag iu thoh gitellien,
- 50 » Huilic her tecan biuoran ginuerdad uunderlic,
- » Er he an these uyerold kume,
  52 » An themu mareon daga,
  - » That unirdid her er an themu manon skin,
- 54 » Iak an theru sunon so same;
  - » Gisuerkad sie bethiu,
- 56 » Mid finstre unerdad bifangan,
  » Fallad sterron, huit heben tungal,
- 58 » Endi hrisid erde, biuod thius brede unerold;
  - » Uuirdid sulicaro bokno filu, grimmid the groto
    » seo,
- 60 » Utürkid the gebenes strom,
  - » Egison mid is vdiun erd buandiun;
- 62 » Than thorrot thin thiod,
  - » Thurh that gethuing mikil, folc thurh thea:
- 64 » Thay nis fridu huergin, ac unirdit mig so manag » Obar these unerold, alla hetilic afhaben
- 66 » Endi heri ledid kunni obar odar;
  - » Uuirdid kuningo giuuin megin fard mikil,
- 68 » Uuirdid managoro qualm open urlagi,
  - » That is egislic thing,
- 70 » That io sulik mord sculun man afhebbien;
  - » Unirdid unol so mikil,
- 72 » Obar these unerold, alle mansterbono mest,
  - » Thero the gio an thesaru middelgard,
- 74 » Suulti thurh suhti liggiad seoka man

- » Driozat endi doiat, endi iro dag endiad,
- 76 . Fulliad mid iro ferahu
  - » Ferid unmet, grot hungar, heti grim obar liclide
    » barn
- 78 » Meti gedeono mest.
  - » Nis that minnisto thero uniteo an thesaru uneroldi
- 80 » He ther giuuerden soulun er domos dage,
  - » So huuan so gi thea dadi
- 82 » Gisean giuuerden an thesaru uueroldi.
  - » So mugun gi than te uuaran farstanden,
- 84 That than the lasto dag, Liudiun nahit, mari te mannun
- 86 Endi maht godes himilcraftes krori, Endi thes helagon kumi drohtines mid is diuridun.
- 88 Huat gi thesaro dadeo mugun,
  Bi thesun bomun bilidi antkennisa
- 90 Than sie brustied endi bloiat, Endi bladu togeat, lob antlukid
- 93 Than maitum lindio barn, That than is san aftar thin,
- 94 Sumer ginahid wasm endi winsam,

## Traduction litterale.

Alla s'en (a) alors le que Dieu Fils, Et ses disciples avec lui Tout-puissant, de le Temple.

<sup>(</sup>a) S'en aller, s'en asseoir, sont encore usités; s'en monter, se commencer ont vicili.

#### DES FRANCS:

- 4 Comme ainsi sa volonté allait,

  Aussi s'en sur la montagne monta Fils du Seigneur(a).
- 6 Assit s'en la avec ses compagnons (a), Et leur dit beaucoup de véritables paroles.
- 8 Ils commencerent s'en la au sujet du temple parler (a) Ces hommes autour de la de Dieu maison,
- 10 Disaient que ne était plus magnifique Temple sur terre,
- Par des mortelles mains, par de l'homme OEuvre, avec majesté basilique élevée.
- 14 Alors le Puissant parla le céleste Roi; écoutèrent les
  - Je peux vous raconter, dit-il, que encore le » temps viendra
- 26 » Que rester debout ne doit pierre sur l'autre,» Et il tombe sur terre.
- 18 » Et il le feu consume, horrible incendie,
  - » Quoique il à présent si magnifique soit,
- 20 » Si sagement distribué, et ainsi arrive à de ce » monde la créature;
  - » Là conduit le verd sentier. »
- 22 Alors allèrent s'en ses disciples là (a), Interrogèrent lui si tranquillement:
- 24 « Combien long-temps doit subsister encore,
  - » Disaient-ils, cet univers en joie,
- 26 » Avant que cette fin vienne,
  - » Que le dernier jour de la lumière luise,
- 36 » ▲ travers des nuages splendeur; quand est-ce que » cette apparition vient,

### LITTERATURE '

- » Dans cet univers, humaine génération pour juger
- 36 » Morts et vivants, Seigneur le clément?

a Billion

- » A nous de cela est curiosité grande,
- 32 » Tout-puissant Christ, quand cela arriver doit. »
  Alors à eux réponse Tout-puissant Christ.
- 34 Le magnifique donna, à ces hommes lei-même:
  « Cela tient si caché, dit-il, Seigneur le bon.
- 36 » Et aussi tellement ferme enveloppé
  - » Du cáleste royaume le père, régisseur de cet uni-» vers,
- 38' a Tellement que savoir ne peut quelque mortel » enfant,
  - Jusqu'à ce que l'illustre temps arrive, dans cet » uffivers,
- 40 a Ni cela aussi pour vrai no connaissent de Dieu
  » les anges
  - » Qui devant lui présents toujours sont,
- 42 » lls cela aussi dire ne peavent pour vrai avec leurs 
  » paroles,
  - » Quand cela arriver doit,
- 44 » Qu'il veuille dans cet univers
  - » Le puissant Seigneur les hommes tenter;
- 46 » Le Père sait cela seul, saint du ciel;
  - » Autrement est il caché à tous,
- 48 » Aux vivants et morts, quand son arrivée viendra.
  - » Je peux à vous cependant dire,
- 50 » Quel auparavant signe passera miraculeux,
  - " » Avant que il en ce monde vienne,
- 52 » Dans ce grand jour:

- » Il sera auparavant dans la lune splendeur,
- 54 » Aussi dans le soleil le même:
  - » Obscurciront soi tous les deux
- 56 » Avec ténèbres seront entourés.
  - » Tomberont les étoiles, du blanc firmament cau-» délabres.
- 58 » Et tremblera la terre, secoué sera ce vaste uni-
  - » Sera de pareils prodiges beaucoup, gémira la vaste. » mer:
- 60 » Travailleront de l'Océan les fleuves.
  - v Épouvanteront avec leurs ondes les habitants de la n terre.
- 62 » Alors séchera la nation.
  - » Par cette guerre grande, le péuple par la peur,
- 64 » Alors ni est paix nulle part, et sera guerre si multipliée
  - » Sur cet univers, toute sainte chose enlevée,
- 66 » Et armée conduira race contre l'autre;
  - » Sera des rois le combat, expédition grande,
- 68 » Sera de la plupart désolation, ouvert carnage;
  - » Cela est horrible chose,
- 70 » Que donc pareil meurtre doivent les hommes commettre;
  - n Sera champ de bataille ai grand,
- 72 » Sur cet univers entier, de cadavres plein.
  - » Qui donc en cet univers,
- 74 » Emportés par la peste, seront couchés malades » hommes,

- » Tomberont et s'évanouiront, et leurs jours finirent,
- 76 » Rempliront avec leurs corps;
  - » Frappera immodérée grande faim, ardente soif » sur les mortels enfants,
- 78 » De nourriture privation pleine;
  - » Ni est la plus petite de ces punitions en ce monde,
- 80 » Qui alors être doivent avant du jugement le jour.
  - » Lorsque donc vous ces faits,
- 82 » Verrez dans cet univers,
  - » Ainsi pouvez-vous alors la vérité comprendre,
- 84 » Que alors le dernier jour
  - » Aux nations approche, célèbre pour les hommes,
- 86 » Et la puissance de Dieu, divine force éclate,
  - » Et du saint arrivée Seigneur, avec ses prodiges:
- 88 x Lt vous de ces faits pouvez
  - » A ces arbres signes reconnaître,
- 90 » Lorsqu'ils poussent et fleurissent, Et feuilles montrent, les branches étendent.
- 92 » Alors savent des hommes les enfants
  - » Que alors est aussitôt après le
- 94 » Été approchant, chaud et délicieux. »

## CHAPITRE LXX.

Jésus, après sa Résurrection, apparaît aux femmes et à ses disciples.

Thuo uart after thin them unibon an unillion,

That sia gihordun sulic unord spream,

Cuthian thia craft Godes,

- 4. Uuarun im so acumana thuo noh, Gie so forahta gifrumida,
- 6 Giuatun im forth thanan fan them grabe gangan, Endi sagdun them jungrun Cristes seldlic gisiuni.
- 8 Thar sia sorogundi bidun sulikero buota,
  Thuo uuurthun oc an thia burg cumana Judeono
  uuardos,
- 10 Thia obar themo grabe satun, alla langan naht, Endi thes lichames huodun, thes hreuues;
- 12 Sia sagdun thero heri Judeono,

  Huilic im thar anduuarda egison quamun seldlic
  gisiuni,
- 14. Sia sagdun mid uuordun allso it giduan uuas An thero Drohtines craft, ni mithun an iro muode.
- 16 Thuo budun im medmo filu Judeo liudi gold, Endi silubar, saldun im sinc manag,
- 18 Te thiu that sia it ni sagdin forth; « Ne maridin there menigi,
- 20 » Ac quethat that iu moth hugi ansuebidi mid

  » slapu,
  - » Endi that thar quamin gisithos tuo,
- 22 " Farstalin ina an them stene.
  - » Simnen uuesat gi an stride mid thiu,
- 24. » Forth an flite; ef it unirdit them folc-togen cuth, » Uni gihelpat in unid thena herrosten,
- 26 » That hie in harmes uniht, lethes ni gilestid. »
  Thuo namun sia an them lindon filo diuria medmos,
- 28 Dedun all so sia bigunnun,

The giuneldun iro, unillion cuth,

- 30 Them liudon after them lande,
  That sia lugina wooldun ahebbian be than helagan
  Drohtin.
- 32 Than was eft gihelid kugi tungrun Cristes
  Thuo sia gihordun thiu guodun wuib marian thia
  maht Godes;
- 34 Thuo warun sia an iro muode fraha, Gie im te them grabe bethia
- 36 Johannes endi Petrus runnun obastlico;
  Uuarth er cuman Johannes thie guodo,
- 38 Endi oba them grabe gistuod

  Anthat thar san after quam Simon Petrus
- 40 Erl ellan-ruof,
  Endi im thar in-giuuet an that graf gangan.
- 42 Gisah thar thes Godes-barnes hreo-giuuadi, herren sines,

Linin liggian,

- 44 Mid thiu uuas er thie licham fagare bifangan, Lag thie fano sundar,
- 46 Mid them uuas that hobid bihelid helages Cristes, Rikies drohtines, than hie an thesaro rastu uuas.
- 48 Thuo geng im oc Johannes an that graf
  Innan sehan seldlic thing
- 50 Uuarth im san after thiu antlocan is gilobo, That hie uuissa, that scolda est an thit lioht cuman,
- 52 Is Drohin, diurlico fan dode astandan upp fan erthu.

Thuo giunitun im est thanan Johannes endi Pétrus,

54 Endi quamun thia iungron Cristes, thia gisithos te-samne;

Than stund serag-mund en thera idiso

- 56 Oder sithu griotandi, obar them grabe, Uuas iro iammermuod,
- 58 Maria unas that Magdalena,

  Unas iro muod-githaht selbo mid sorgun sero gibi
  landan,
- 60 Ne unisea huarod siu suokian scolda thena herron, That iro unarum at thia helpa gilanga,
- 62 Siu ni mohta thuo hofnu auuisan, That unib, ni mahta unop farlatan,
- 64 Ne uuissa huarod siu sia uuendian scolda, Gimerrid uuarun ira thes muod-githahthi.

### Traduction littérale.

Alors fut après cela aux femmes à volonté,

- Qu'elles entendissent semblables mots parler,
   Annoncer la puissance de Dieu;
- 4 Étaient elles si troublées encore, Elles tellement la peur agitait,
- 6 Allèrent elles hors delà du tombeau marchant, Et dirent aux disciples du Christ la merveilleuse vision.
- 8 Où elles tristes demandaient une telle consolation.
  Alors étaient aussi dans la ville venus des Juiss les gardes,
- 10 Qui sur le tombeau étaient assis toute la longue nuit

Et le corps gardaient, le corps mort;

- 12 Ils dirent aux maîtres des Juifs,
  Quel à eux là fantôme terrible était venu, merveilleuse vision:
- 14 Ils disaient avec paroles comment cela fait avait été, Par la du Seigneur puissance, ni turent dans leurs cœurs.
- 16 Alors offrirent à eux richesses beaucoup les Juifs, Et argent donnèrent à eux, présents considérables,
- 18 Afin que eux cela ne répandissent Ni révélassent à la multitude:
- 20 « Mais dites cela, que à vous les sens accablés par » le sommeil,
  - » Et que alors vinrent ses disciples,
- 22 » Enlevèrent lui dans la pierre;
  - » Toujours soyez vous en contradiction avec cela,
- 24 » Toujours avec courage, si cela sera au magistrat
  » connu,
  - » Nous aiderons vous avec le chef.
- 26 » Que lui à vous mal quelconque ne fasse. »

  Alors prirent-ils de ces hommes beaucoup splendides
  présents.
- 28 Firent comme ils commençaient:
  lls firent leur volonté connue
- 30 Aux hommes dans ce pays,

  Que eux mensonges voulurent répandre au sujet du
  saint Seigneur.
- 32 Alors fut de nouveau rassuré le cœur des disciples du Christ,

Lorsqu'ils entendirent les bonnes femmes manifester la puissance de Dieu;

- 34 Alors furent ils dans leurs cœurs joyeux, Et à eux vers le tombeau tous deux,
- 36 Jean et Pierre coururent en toute hâte, Était-il arrivé Jean le bon
- 38 Et sur le tombeau s'arrêta,
  Jusqu'à ce que là aussitôt après vint Simon Pietre,
- 40 Homme courageux,
  Et s'en alors alla vers le tombeau marchant,
- 42 Vit là du de Dieu fils drap funéraire, du Seigneur sien

Le linceul couché

44 Avec lequel était auparavant le corps vénérable enveloppé,

Était couché le suaire à part

- 46 Avec lequel était cachée la tête du saint Christ, Du puissant Seigneur, lorsqu'il dans ce repos était.
- 48 Alors alla s'en aussi Jean dans le tombeau, Dedans voir merveilleuse chose,
- 50 Fut à lui aussitôt après là ouverte sa foi, Que il sut que devait ensuite en cette lumière venir
- 52 Son Seigneur glorieux, de mort ressuscité de terre.
  Alors allèrent s'en ensuite Jean et Pierre,
- 54 Et vinrent les disciples du Christ, les compagnons ensemble;

Là était debout triste une des femmes

56 De l'autre côté pleurant sur le tombeau, Était elle de douleur pleine.

13

56 Marie était elle Madeleine Était son cœur accablé même, avec inquiétude très

obecurci,

60 Ni savait où elle chercher devait le Seigneur, Qui à elle était à ce secours arriver.

62 Elle ne pouvait ses cris arrêter:
Cette femme ne pouvait ses plears contenir,

64 Ni savait où elle se tourner devait, Confuses étiaent à elle les pensées.

## 5. I V.

Serments que les Princes Carlovingiens se prétèrent réciproquement à Strasbourg, en 842, et à Coblence en 860.

« Le roi Charles, dit Nithard, dans son Hisn toire de Charlemagne, était entré par Saverne
n en Alsace, afin d'opérer sa jonction avec son
n frère Louis, qui s'avançait de la Germanie
n pour passer le Rhin. Otgar, évêque de
n Mayence, et les autres partisans de Lon thaire, abandonnèrent, aussitôt qu'ils l'eun rent appris, les rives du fleuve avec précin pitation, et se retirerent dans le plus grand
n désordre. Le 17 mars 842, Louis et Charles
n firent leur jonction dans la ville que l'on
n appelait autréfois Argentaria, aujourn d'hui Strasbourg, et ils se lièrent par les

» serments suivants, que Louis prononça en » langue romane, et Charles en langue théo-» tisque. Avant de jurer, ils parlèrent au » peuple et à l'armée qui les entouraient, l'un s en langue théotisque, et l'autre en langue » romane. Louis, qui était l'aîné, commenca. s et dit:... « Forcés par la nécessité, nous » nous sommes réunis ici, pour nous lier » contre notre frère Lothaire, et comme on » pourrait douter de notre union fraternelle. » nous avons résolu de faire notre serment en » votre présence. Nous ne sommes point con-» duits par une lache ambition; nous ne cher-» chons que votre repos et votre bonheur aves » le secours de Dieu. Si, ce qu'à Dieu ne » plaise, je venais jamais à violer le serment s que je vais prêter à mon frère, alors je vous » absous de l'obéissance et de la soumission » que vous m'avez jurées. »

« Charles ayant tenu à peu près le même » discours au peuple en langue romane, Louis » fit le serment suivant:

« Pro Don amur, et pro Christian poblo et » nostro commun saluament, dist di en » auant, in quant Deus sauir et podir me du-» nat si saluarai eo cist meon fradre Karlo, et » in adiudha et in cadhuna cosa, si cum om » per dreit son fradra saluar dist, in o quid wil mi altre si fazet, et ab Ludher nul plaid w nunquem prindrai, qui meon vol cist meon w fradre Karle in damno sit.»

« Louis ayant ainsi parlé, Charles fit le s même serment en langue théotisque ou fran-» cique, dans les termes suivants:

"In Godes minna, ind durh tes Xristia"nes folches ind unser bedhero gehaltnissi,
"fon thesemo dage frammordes, so fram so
"mir Got geuuizei indi mahd furgibit, so
"hald ih tesan minan bruodher.... soso
"man mit rehtu sinan bruoder scal, inthiu
"thaz er mig sosoma duo, indi mit Lu"therem inno theinni thing ne gegango, ze
"minan uuillon imo ce scadhen uuerdhen."

« Le serment que le peuple et l'armée, sou-» mis à ces deux princes, firent, chacun dans sa » langue, était ainsi conçu en langue romane:

« Si Lodhuigs sagrament, que son fradre » Karlo jurat, conservat, et Karlus meos » sendra de suo part non lo stanit, si io re-» turnar non lint pois, ne io, ne neuls cui eo » returnar int pois, in nulla adiudha contra « Lodhuwig nun li iuer.»

» Le peuple sit le même serment en langue » francique, dans les termes suivants:

s Oba Karl then eid, then er sinemo shruodher Ludhuuuige gesuor, geleistit,

» inde Ludhuuuig min herro then er imo » gesuor, forbrichit, ob ik inan es aruuen-» den ne mag, noh ih, noh thero thein hes » irruuenden mag, imo ce follusti uuidhar » Karle ne uuirdhit. »

« Ces transactions étant passées, continue » Nithard, les deux rois se séparèrent; Louis » dirigea sa marche le long du Rhin, par » Spire, et Charles le long des Vosges, par » Weissembourg et Worms.»

Marq. Freher est le premier qui a publié. d'après un ancien manuscrit, les formules du serment que l'on vient de lire; j'ai suivi son texte, à l'exemple de Duchesne (109), d'Eckhart (110), de Schilter (111), et de dom Bouquet (112). J'ai comparé la version de Fréher avec les manuscrits de la bibliothèque royale à Paris, et en particulier avec ce manuscrit du dixième siècle, qui, en 1798, y a été transféré de la bibliothèque du Vatican, où il se trouvait autrefois sous le N°. 1964. C'est d'après ce manuscrit, que j'ai fait quelques corrections peu importantes au texte de Fréher.

La formule de ces serments est, ainsi que je l'ai déjà observé, le plus ancien monument que nous ayons pour la langue romane.

Voici la traduction littérale de la formule dont le roi Charles se servit en la ague francique:

" En de Dicu amour, et pour du Chrétien peuple et de notre commun salut, de ce piour dorénavant, aussi loin que à moi Dieu sagesse et pouvoir donne; ainsi garde je à ce mon frère, ainsi que l'on avec raison son prère doit, afin que il à moi la même chose fasse, et avec Lothaire dans aucun arrangement ne viendrai, à lui à dommage soit.

Voici la traduction de la formule qu'employa l'armée de Louis, en jurant en langue francique: « Si ce serment que il à son frère » Luduunig jura, accomplit, et Luduunig » mon maître celui que il à lui jura, viole, » si je le empêcher ne peux, ni de ceux-ci » aucun le arrêter peut, à lui pour secours » contre Charles ne serai. »

En 860, Louis de Germanie, Charles de France et Lothaire de Lorraine se lièrent par un second serment, qu'ils exprimèrent également dans les deux langues, la romane et la francique. Ces princes s'étant réunis à Coblence, se rassemblèrent le cinq de Juin dans la sacristie de la basilique de Saint-Castor où îls se jurèrent paix et union fraternelle. Le roi Charles étant sorti, annonça au peuple ce qui venait de se passer; il loua les efforts par lesquels Lothaire était parvenu à ramener son frère Louis à des pensées de concorde, et

expliqua les réglements que les princes yenaient d'arrêter pour assurer la tranquillité
publique. Le roi Charles dit au peuple, en
langue francique, que, par la médiation des
évêques, il venait de s'unir avec les rois
Charles et Lothaire ses frères, de la manière
la plus intime; qu'il désirait que dorénavant
personne ne donnât plus aux princes des avis
qui pussent tendre à semer parmi eux la
discorde; que l'on protégerait spécialement
les églises et leurs ministres; que l'on punirait
sévèrement les rapines, les conspirations, les
violences faites aux femmes et autres attentats contre la tranquillité publique.

Le roi Charles tint, en langue romane, un discours pareil, qu'il répéta en langue francique.

Louis dit ensuite à Charles en langue romane: « Actuellement je désire que vous me » donniez votre parole au sujet de ces hommes » qui sont venus se rendre à moi. »

Charles répondit en langue romane, d'une voix très élevée, qu'il pardonnait à tous ceux qui lui avaient été contraires; qu'il était prêt à les rétablir dans leurs possessions, pourvu qu'ils fissent serment, de vivre dorénavant en paix, ainsi qu'il convenait à des chrétiens, et à condition que son frère Louis accor-

derait la même grace à ceux qui avaient abandonné son parti pour s'attacher à celui de Charles.

Lothaire jura en langue francique, qu'il observerait tout ce que les deux frères venaient d'arrêter entr'eux.

Les annales du temps nous ont conservé en latin les formules du serment que ces trois princes prêtèrent; elles offrent à peu près le même sens que celles que l'on avait employées en 842: il est probable que l'on prit ces dernières pour modèle dans les deux langues romane et francique (113) (114).

## 5. V.

Capitulaire donné en langue Francique aux Francs Austrasiens, par le roi Louis et par l'empereur Lothaire, vers l'an 850.

On voyait autresois dans la bibliothèque de l'église métropolitaine de Trèves, un manuscrit rensermant les capitulaires des rois francs: e'est de là que Brower a tiré et publié, avec une version interlinéaire en latin, celui que les deux princes carlovingiens, nommés plus haut, avaient donnée à leurs sujets, vers l'an 850, en langue francique (115); il a paru de

nonveau dans le Trésor des Antiquités Teutoniques, par Schilter, avec une version interlinéaire, plus exacte que celle de Brower (116). Le roi Louis qui y prend le titre d'Auguste (a), et l'empereur Lothaire, y établissent en principe, qu'un homme libre a le droit de donner ses biens et tout ce qu'il possède, à l'Eglise et à qui il veut; ils déterminent les formalités que l'on doit observer en cas de pareilles donations.

Avant de publier ses capitulaires, Baluze avait écrit à Trèves pour demander une copie du manuscrit dont Brower avait fait usage; on lui répondit que l'on ne savait où il se trouvait (117); peut-être serait-il plus facile de le trouver aujourd'hui. Voici le texte de Schilter, avec la version interlinéaire, que j'ai corrigée en plusieurs endroits.

Lex Hluduuici Aug. et Hlotarii Cæsaris Fr.

That ein iouuelich man frier geuualt Ut unus quisque homo liber potestatem

<sup>(</sup>a) Louis I, roi de Germanie, a pris dans quelques diplômes, le titre de *César* et d'*Auguste*, quoiqu'il n'eût que la dignité royale. *Francia Orient*. T. II, p. 405, 505, 534.

haue, so unar so se er unilit sachun habeat, ubicunque ipse voluerit res sinu ce genene. suas pro tradere.

So uuer so sachun sinu thuruhe salichedi salute Quicunque res suas pro selu sineru athe ce anderu craftlicheru animæ suæ vel ad alium venerabiliorem stat, athe gelegenemo sinemo, athe so uuemo locum, vel propinquo suo, vel cuilibet andremo versellan vuilit, inde ce themo alteri tradere voluerit, et in hoc cide innene uuendium theru seluuero graffines illius ipsius com tempore intra ceffi unisit, in theru sachun thie gesat sint, tatûs fuerit, in quo res illæ positæ sunt, ce gedune geulize. uuizzeta thia sala legitimam hanc traditionem pro facere studeat.

That auo themo seluemo cide that er Quod si hoc ipso tempore quo ipse thiu sellan unilit, uzzene unendium theru illas tradere vult, extrà fines illius grafceffi unisit, that ist athe in here comitatus fuerit, id est sive in exercitu athe in palice athe in anderu sumenue-sive in palatio sive in alio quolicheru stedi; samantneme himo, athe vane libet loco; adhibeat sibi, vel de

sinen gelandun, athe vane anderun thie theru suis pagensibus, vel de aliis qui hac selueru uuizzidi leuen, theru er seluo ipsa lege vivant, qua ille ipse leuit, urcundum retliche, auur auor thie vivit, testes idoneos, vel si illos hauan nin mach, thane uane anderun habere non potuerit, tunc de aliis so uueliche thar bezzera uindan mugen qualescumque ibi meliores inventi possunt uuerthan.

esse.

Indè vora hin sachanu sineru salunga Et coram eis rerum suarum traditionem gedue indè burigun ther uguueri geue himo faciat et fidejussores hujus vestituræ donet illi ther thia sala infahit, guueri gequi illam traditionem accipit, vestituram fadue. Inde abter thiu sala so getan unirthit, ciat. Et postqu'am traditio ita facta fuerit, geaneruun in selues neieina vona then vora heres - illius nullam de his antè gequetanen sachun mugi geduan irvangida. rebus valeat facere petitionem. Tharawiri inde selvo thuruch sich burigun Insuper et ipse per se fidejussionem gedue theru selueru geuueru, nio themo faciat illius ipsius vestituræ, ne huic

peaneruen thegein ursach beliue thia sahæredi ulla occasio remaneat hanc trala ce bekerine; sundar mera not anaditionem immutandi; sed potius necessitas inlige thia thuruck ce gefremine. cumbat illam perficiendi.

Inde aug noch thanne sachun sinu bit Et si nondùm has res geaneruun sinen gesunduruthne hauoda, ne cohæredibus suis divisas habeat, non si himo that ce ungeuuor samithu, sunder sit ei hoc pro impedimento ipso, sed geaneruo siner, auo er gerno ne uuilit, cohæres ejus, si ipse sponte non voluerit, athe thuruch them grauun, athe thuruch per ipsum comitem, aut per bodun sinin bethungen uuerthe, that thia missum ejus necessitatus sit, ut ipsam sundrunga bit themo due, ce themo ther divisionem cume illo faciat, ad quem ipse geendido eruetha sina uuolda uollocaman. defunctus hereditatem suam voluit pervenire.

Inde auo sumeuuelicheru samonungun thia
Et si cuilibet ecclesiæ eam
sellan bat geaneruo siner, thea uuizzat
tradere rogavit cohæres ipsius, eam legem
bit theru Kirrichun vona themo vora gesprocum illa Ecclesia de illa antè dic-

chenemo erue haue, that bit andremo ta hæreditate habeat, quam cum alio geaneruen sinemo hauen solda; indè thaz cohærede suo habere debeat; et hoc behaldan uuerthe umbe then uader inde observatum sit erga ipsum patrem et then sun inde then nehuun, unce cen ipsum filium et ipsum nepotem, usque ad iarunt uuizzethaliken: ahter thiu selue sachum annos legitimos: posteà illæ ipsæ res ce theru muzzungu theru selueru samunun ad ipsam immunitatem illius ipsius ecclegun ergeven.
siæ redeant.

6. VI.

Homélies et Instructions familières en langue francique.

Les conciles de Mayence, de Reims et de Tours, tenus en 813 et 847, avaient enjoint aux évêques, comme nous avons vu plus haut, de faire composer dans les langues romane et francique, des homélies et des instructions familières sur les points fondamentaux de la religion. Nous ne connaissons point celles qui peuvent avoir paru en langue romane; mais heureusement l'antiquité nous a conservé un

grand nombre de celles qui avaient été composées en langue francique. Eckhart en a recueilli dans sa Cathechèse théotisque (118), dont la préface contient des notions intéressantes sur cette matière et en particulier sur les homélies et instructions familières qu'il avait publiées d'après un manuscrit de la bibliothèque impériale de Vienne. Ce savant a continué son recueil sur cet objet, dans sa France orientale (119), où l'on trouve entre autres. 1º. une instruction familière sur l'oraison dominioale, sur le symbole des apôtres, sur le symbole de Saint-Athanase, une profession de foi et une formule de confession. des homéliespour la septuagésime, la sexagésime, et pour le seizième dimanche après la trinité, d'après un manuscrit de la bibliothèque impériale de Vienne; 2°. une formule de confession, d'après un manuscrit du neuvième siècle appartenant à l'église cathédrale de Wurzbourg; 3°. des hymnes, d'après un manuscrit d'Oxford. Schilter (120) a publié entre autres des instructions sur le pater, des formules de confession et un symbole des apôtres qui est certainement antérieur aux temps carlovingiens et que je donnerai plus bas. Lambecius, dans ses savants commentaires sur la bibliothèque de Vienne, nous a fait connaître pluformule pour se préparer à la confession, de laquelle se servait, à ce que l'on croit, l'empereur Charlemagne; elle se trouve dans ce précieux sacramentaire manuscrit, dont le pape Adrien avait fait don à ce prince (121). Staden (122), Freher (123) et Docen dans les intéressants ouvrages périodiques qu'il publie sur les richesses littéraires de la bibliothèque de Munich (124), nous ont fait connaître plusieurs de ces instructions familières. Voici le texte du symbole publié par Fréher.

Kilaubu in Kot fater almachticun, kiscaf himiles endi erdu, enti in Ihesum Christ, sun sinan ainacun, unseran Truhtin; der inpfangen ist fona unihemu Keste, kiporan fona Marian, macadi euuikeru; kimartrot in kiuualti Pilates; meruet pislacan, tot, enti picrapan, stehic in unizzi; in drittin take erstoonte fona totten; stehic in himil; sizit za zesuun Cotes Fateres al-

Je crois en Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre; et en Jésus-Christ, Fils sien unique, notre Seigneur, qui conçu fut du Saint-Esprit, né de Marie, vierge perpétuelle; tourmenté par autorité de Pilate, attaché à la croix, mort, et enseveli, descenda dans les enfers; au troisième jour ressuscitant des morts; monté aux cieux; assis à droite de Dieu père tout - puissant; de là à venir est juger

mahtikin; thana chuinftic ist sonen qhuekhe enti tote. Kilaubu in uuihan Kest, in uuiha Khirihhun Catholica, uuihero kemenitha, urlaz sunti, thero fleisces urstodahi, int lup euui. vivants et morts. Je crois au Saint-Esprit, en sainte Eglise Catholique, des Saints communion, rémission des péchés, de la chair résurrection, et vie éternelle.

## g. VII.

Evangile en vers rimés par Otfride.

Otfride, moine bénédictin de l'abbaye de Weissembourg en basse Alsace, a vécu vers le milieu du neuvième siècle; il avait été disciple de Rhaban et de Salomon évêque de Constance. La grammaire francique qu'il doit avoir composée sur les matériaux que Charlemagne avait rassemblés, n'est point parvenue jusqu'à nous. Nous en sommes bien dédommagés par l'Évangile qu'il a écrit en vers franciques, ouvrage d'autant plus précieux pour notre littérature, qu'il est le premier monument de poésie ancienne en vers rimés, que nous connaissions. L'antiquité nous en a transmis plusieurs manuscrits très bien conservés. Le premier est celui d'Ulm, qu'Achille Gassarus, médecin à Augsbourg, a fait connaître. Cct homme, qui avait plus de zèle que d'instruction, composa

d'abord un vocabulaire sur les mots qui, dans le texte d'Otfride, lui avaient paru les plus difficiles à comprendre; ayant envoyé son travail, avec le manuscrit original, à Mathias Illyricus, celui-ci publia en 1571 la première édition que nous ayons d'Otfride (125); le texte de l'auteur y parut sans version, à l'exception des préfaces adressées à Louis de Germanie et à l'évêque Salomon, auxquelles on avait joint la traduction en allemand.

Pendant plus d'un siècle, on se contenta de cette édition, parce qu'on n'en avait point de meilleure. Fréher publia en 1631, à Worms. des notes, dans lesquelles il montra quelquesunes des erreurs grossières dans lesquelles étaient tombés les éditeurs. Lambecius et Rostgaard, dont l'un avait découvert le manuscrit du Vatican, l'autre celui de Vienne, élevèrent la voix encore plus haut contre l'édition de 1571. Rostgaard l'ayant comparée avec le manuscrit du Vatican, envoya ses notes à Schilter, qui, s'étant en outre procuré une copie du manuscrit de Vienne, se disposait à donner une nouvelle édition d'Otfride, dont il avait traduit littéralement le texte en latin. Il mourut avant d'avoir publié son travail, que Scherz fit paraître en 1728 dans le Trésor des Antiquités Teutoniques (126).

14

Otfride commence par la dédicace qu'il adresse à Louis de Germanie. Les vers y sont disposés de mauière qu'ils présentent des deux côtés le double acrostiche suivant : Luthousuico orientalium regnorum regi sit salus æterna. Chaque quatrième vers se termine toujours par la lettre qui a commencé le premier, ce qui produit la répétition de l'acrostiche. Je donnerai plus bas le commencement de cette dédicace, dans laquelle on remarquera l'idée singulière de l'auteur, qui fait ressortir un acrostiche latin de vers écrits en langue francique.

Une deuxième dédicace, écrite en latin, est adressée à Liutbert, archevêque de Mayence; Otfride y dit: « En vous envoyant cet ouvrage, » je vais dire franchement ce qui m'a engagé » à le composer. Par-tout les oreilles des fidè» les sont souillées par des chansons obscènes, » que des hommes profanes s'empressent de ré» pandre. Des personnes religieuses, en par» ticulier une dame respectable, nommée 
» Judith, m'ont engagé à écrire une partie 
» des Évangiles en langue théotisque, espérant 
» que ces chants sacrés feraient oublier les 
» chants profanes. On ajoutait que Virgile 
» et Ovide ont célébré leurs Dieux dans leur 
» langue; que Juvence, Prudence et plusieurs

s autres auteurs chrétiens out aussi chanté en » langue latine les actions et les miracles de 35 Jésus-Christ; on nous reprochait que nous, » Francs, nous négligions de suivre ces exemsy ples, et de faire connaître dans notre langue » les beautés ravissantes de la parole divine. 99 J'ai obéi aux sollicitations et aux reproches madressait, en exposant une partie » des livres évangéliques en langue francique. 35 Mon ouvrage est divisé en cinq livres; dans » le premier, je parle de la naissance de » Jésus-Christ, du baptême et de la doctrine » de S. Jean; dans le second et le troisième. » je raconte comment notre Sauveur s'est fait » connaître par sa doctrine et par ses mi-» racles; dans le quatrième et le cinquième. s j'expose ce qui a rapport à la passion, à la so mort et à la résurrection de notre Sau-» veur. Ces leçons de sagesse, écrites en langue s théotisque, plairont peut-être aux chré-» tiens; sans doute ils aimeront à les apsoprendre par cœur. Jusqu'ici on a peu s cultivé notre langue; elle ne se soumet » qu'avec peine aux lois de la Grammai-» re, et la dureté de sa prononciation ress bute ceux qui voudraient l'apprendre. Elle » place souvent de suite trois u u u, dont les » deux premiers ont ordinairement le son des » consonnes, et le dernier celui des voyelles. s Il me semble que nos a, e, i, u, ont sou-» vent le son de l'y des Grecs. Afin de rendre » notre prononciation plus sonore, nous nous » servons du k et du z, que les grammairiens » latins regardent comme des lettres super-» flues. Par une figure, que ces grammairiens » appellent synaleipha, nous omettons et trans-» posons quelquesois les lettres, afin de proи duire à la fin des vers une uniformité agréable de son, ce qui a lieu non seulement entre s deux voyelles, mais aussi entre les autres » lettres (a). Pour amener la rime, nous soms mes obligés de laisser le sens suspendu quels quefois pendant quatre vers. Quand plu-» sieurs voyelles sont réunies ensemble, l'une » d'elles perd souvent son son naturel, pour » prendre celui de la consonne. En latin, deux » négations valent une affirmation; cela n'a » point lieu dans notre langue. Il en est de » même des genres et des nombres; un mot » qui est au masculin en latin, est souvent fé-» minin dans le francique, et réciproquement.

<sup>(</sup>a) La rime qu'Otfride appelle schema omæoteleuton, était déjà, à ce que semble indiquer ce passage, connue et employée par ceux qui avaient écrit en langue francique avant cet auteur.

» On emploie de même le pluriel pour le sin-» gulier, et le singulier pour le pluriel. Je » pourrais donner aisément en théotisque des » exemples de toutes ces singularités. Notre » langue parait agreste, quand on la compare s avec le latin; c'est que malheureusement » nous ne nous sommes point assez occupés s de la polir, nous pensons rarement à recueil-» lir, à l'exemple des autres nations, les faits » de nos ancêtres, pour les transmettre à la » postérité, et ceux qui le font, aiment mieux » se servir de la langue des Latins ou des Grecs » que de celle de leurs pères. Il est bien surpre-» nant que des hommes aussi sages négligent » la culture de leur langue, et donnent la pré-» férence à des idiomes étrangers. Mais enfin » quelle que soit notre langue, pourquoi ne » nous en servirions-nous pas, pour chanter » les louanges du Seigneur?»

Une troisième dédicace, écrite en vers franciques, est adressée à Salomon évêque de Constance; les vers, disposés de la même manière que dans la première dédicace, présentent l'acrostiche suivant, qui est répété devant et après les vers: Salomoni episcopo Otfridus.

Après ces trois dédicaces, vient le corps de l'ouvrage. Dans le premier chapitre, exposant

les raisons qui l'ont porté à écrire en langue francique ou théotisque, l'auteur loue les faits militaires et la valeur des Francs, leur sagesse et leur prudence; les ayant comparés aux Grecs et aux Latins, il s'écrie : « Pours quoi serait-il donc défendu à ces Francs de se chanter les louanges de Dieu dans leur lans gue et en vers? Cette langue plaît par sas simplicité même, et ses sons auront un se charme nouveau, quand ils seront employés se à louer Dieu. »

L'ouvrage est terminé par des vers que l'auteur adresse à Hartmuat et à Werinbert, moines de St.-Gall, et qu'il dispose également, de manière qu'ils produisent deux fois l'acrostiche suivant : Otfridus wizanburgensis monachus Hartmuate et Werinberto Sancti Galli monasterii monachis. Cette dédicace nous fournit une donnée assez précise pour déterminer l'époque où Otfride a écrit; car Hartmuat ou Hartmude, qui fut élu abbé de Saint-Gall en 872, était encore simple religieux, lorsque les vers dont il est ici question, lui furent adressés. On peut donc admettre qu'Otfride écrivait à peu près vers l'an 870. Il imite, dans sa poésie, la simplicité des auteurs évangéliques, qu'il suit pas à pas; ses vers sont de cinq et de six pieds; les manuscrits de

Vienne et du Vatican joignent deux vers dans une ligne, ce que l'on n'a pas suivi dans les deux éditions de 1571 et de 1728.

Voici quelques passages que j'ai tirés de la préface adressée à Louis de Germanie et du premier Chapitre de l'Evangile.

Ludounig ther snello

Thes unisduames follo

Er Ostarrichi rihtit al

So Frankono Kuning seaL.

- 5 Ubar Frankono lant gizal
  So gengit ellu sin giuualt,
  Thaz rihtit, so ih thir zellu,
  Thin sin giunalt ellÜ.
- 9 Themo si jamer heili
  Joh salida gimeini
  Druktin hohemo that guest
  Joh frequeno compient that mua T.
- 13 Hohemo glmuato

  Jo allo ziti guato

  Er allo stunta freuue sik

  Thes thigge io mannogiliH.
- The ih sinaz lob zellu

  Zi thiu due stunta mino
  The ih scribe dati sinO.

- 21 Ubar mino mahti
  So ist al'thaz gidrakti,
  Hoh sınt, so ih thir zollu,
  Thiu sinu thinckan ell U.
- 25 UUanta er ist edil Francko
  Uuisero githanko
  Uuisera redinu
  Thaz duit er al mit ebinUU.
- 29 In sines selbes brusti Ist herza filu festi, Manag falto guati, Bithiu is sinen er gimuati.
- 33 Cleinero githanko
  So ist ther selbo Franko,
  So ist ther selbo edelin,
  Ther heizit auur LudouuiC.
  - 37 Offto in noti er unas in unar, Thaz binnankotn er sar Mit Gotes scirmu scioro, Joh harto filu ziorO.

Traduction littérale,

Ludounicus alacer, Sapientiâ plenus; Is Orientale regnum regit omne, Ut Francorum regem decet.

- 5 Super Francorum regionem inclytam Sic progreditur omnis ejus potestas; Hoc regit, quod ego tibi recenseo; Illa sua potestas omnis.
- 9 Huic sit semper salus,
   Atque felicitas publica,
   Dominus accumulet ipsi bonum,
   Atque exhilaret jugiter animum.
- 13 Accumulet gratiam,
  Atque omnia tempora bona
  Is omnibus horis gaudeat sibi,
  Hoc voveat ergò unusquisque.
- 17 Etsi ego hoc proponerem,
  Ut ego ipsius laudes recenserem,
  Ad hoc collocarem horas meas,
  Ut scriberem facta ejus.
- 21 Suprà meas vires
  Utique est omne hoc intentum.
  Grandia sunt, quæ ego tibi narro,
  Ipsa ejus facta omnia.
- Namque ipse est nobilis Francus,
   Sapientum cogitationum,
   Sapientum sermonum,
   Id facit ipse omne cum æquanimitate.
- 29 In suo ipso pectore

  Est cor multim strenuum,

## LITTÉRATURE

418

Multiplex benignitas; Ideoque ipse suis est gratiosus.

- 33 Subtilium cogitationum,Sic est ille ipse Francus.Sic est ille ipse nobilis,Qui appellatur rursus Ludounicus.
- 37 Sæpe in necessitatibus is fuit reverà,
   Eas superavit ipse illicò,
   Per Dei protectionem securus,
   Et maximè multo decore.

## CHAPITRE I.

Uuanana sculun Frankon
Einon thaz biuuankon,
Ni sie in frenkisgon beginnen,
Sie Gotes lob singen?
Nitania

- 5 Nist niso gisungan;
  Mit regulu bithuungan.
  Si habet tho this rikti
  In sconery slihti,
  Ili thu zi note,
- Joh Gotes unizzod thanne
  Tarana scono helle.
  So scribent Gotes thegana,
  In frenkisgon thie regular,
  In Gotes gibotes sudzi

Laz gangan thine fuazi.

Ziu sculun Franckon, so ih quad,

Zi thiu einen uuezin ungimah.

Thie liutes uuiht ni dualtun,

20 Thie uuir hiar oba zaltun.

Sie sint sosama chuani (126\*),

Selb so thie Romani.

Ni tharf man thaz ouh redinon,

Thaz Kriachi ni es uuideron.

25 Si eigun in zi nuzzi So samalicho uuizzi. In felde, ioh in uualde, So sint sie sama balde. Rihiduam ginuagi,

30 Joh sint ouh filu chuani.
Zi uuafane snelle,
So sint thie thegana alle.
Sie sint fast muate,
Zi managemo guate;

35 Zi manageru nuzzi,
Thaz duent in iro wuizzi.
Si sint filu redie,
Sih fianton zi rettine.
Ni gidurrun si es biginnam,

40 Sie eigun se ubaruunnan, Er ist gizal ubar al, Jo so edil thogan scal, Uuiser inti kuani, Thero eigun se io sinuagi. 45 Uueltit ir githiuto
Managero liuto.
Joh ziuhit er se reine
Selb so sine heime.
Ni sint thie imo ouh derien.

50 In thiu nan Frankon uuerien.
Thie snelli sine irbitten,
Thaz sie nan umbiriten.
Ouh Gote thiononte alle,
Joh uuisduames folle.

55 Nu uuill ih scriban unser heil,
Euuangeliono deil.
So uuir nu hiar bigunnun
In frenkisga zungun.
Thaz sie ni uuesen eino

60 Thes selben adeilo,
Ni man in ihro gizungi
Christus lob sungi.
Joh er ouh iro uuorto
Gilobot uuerde harto.

65 Ther sie z'imo holeta,
Zi gilouben sinen ladota.
Ist ther in iro lante
Iz alles uuio n'instante
In ander gizungi

70 Firneman iz ni kunni,
Hiar hor er io zi guate,
Uuaz Got eimo gibiete,
Thaz uuir imo hiar gisungun

In frenkisga zungun.

75 Nu freuuen sih es alle,
So uuer so uuola uuolle;
Joh so uuer si hold in muate
Frankono thiote.
Thaz uuir Christussungun

So In unsera zungun , Joh uuir ouh thaz gilebetun , In frenkisgun nan lobotun.

## Traduction littérale.

Ouare debent Franci Soli hoc negligere, Ne sit in francico ausu, Ut Dei laudes cantent? 5 Nunquam sic cantatum est, Ad regulam coactum. Ea habet tamen rectitudinem In pulchrà simplicitate. Festina igitur anxiè, 10 Uti eleganter resonet, Ut Dei verbum indè In eo pulchrè clangat. Sic scribunt Dei famuli In francico. regulam. 15 In Dei præceptis dulcibus Sine progredi tuos pedes. Quomodò debent Franci, ut ego dixi,

#### ETTTERATURE

Ad illa soli esse inepti?

Istos populos nihil quicquam morantur,

20 Quos nos supra retulimus.

Ipsi sunt æquè fortes,

Velut isti Romani.

Nec licet etiam dicere,

Quod Græci ipsis prævaleant.

- 23 Possident sibi utiliter Æqualem scientiam.
  In campis et in sylvis Æque sunt audaces.
  Divitiarum satis,
- 30 Et sunt quoque mulsum fortés.
  Ad arma celeres,
  Sic sunt hi milites omnes.
  Ipsi sunt valde alaores
  Ad multiplex bonum.
- 35 Ad varias utilitates,

  Hoc faciant suâ scientià.

  Ipsi suns admodùm prompti
  Se ab hostibus defendere.

  Vix licet eos aggredi,
- 40 Et vicerunt.

  Is est æstimatus super omnes,
  Et quantum nobilis miles debet.
  Prudentum atque fortium.
  Horum habet etiem savisi
- 45 Imperat ipsis princeps
  Variis nationibus.

Et format eos eleganter Ut suos nationales, Nec sunt qui ei noceant,

- 50 Dùm eum Franci defendunt.
  Alacritatem ejus exorant,
  Ut ei obequitando succurrerent.
  Et Deo serviant omnes,
  Et sapientia pleni.
- 55 Nunc volo ego scribere nostram salutem Evangeliorum partes. Quod nunc hic aggredimur In francica lingua. Ut ne sint soli.
- 60 Illorum expertes,
  Si nemo in illorum linguâ
  Christi laudes canfet.
  Itaque ille etiam illorum vocibus
  Laudai etur vehementer,
- 65 Qui eos ad se arcessit,

  Ad fidem suam vocavit.

  Et quis in ipsorum terrà

  Qui non omnia percipiat
  In alià linguà
- 70 Intelligere id non possit?
  Hîc audiatis optime,
  Quæ Deus alicui prœcipit.
  Quæ nos illi hîc cantamus
  In francicâ linguâ.
- 75 Nunc gaudent hoc omnes;

-24

Quicunque benè vult,
Quicunque est bonæ mentis
Ut Christum cantemus
80 In nostrå linguå
Atque ut hoc superviximus
(Ut) in francicà eum laudemus.

# 6. VIII.

Harmonie des Évangiles, dite de Tatien d'Alexandrie, en vers franciques.

Un auteur grec, qui doit avoir vécu dans le cinquième siècle, a composé une Harmonie des Évangiles; Victor de Capoue, qui a vécu dans le sixième siècle, fit de cet ouvrage une version latine, que l'on trouve dans les bibliothèques des Pères. Ce savant se trompa, soit en attribuant cette Harmonie à Tatien, soit en donuant à celui-ci, qui était de la Mésopotamie, le surnom d'Alexandrin. Ces deux erreurs ont été respectées, et on a continué à dire jusqu'à présent: l'Harmonie de Tatien d'Alexandrie.

Un Franc, qui peut avoir vécu dans le neuvième siècle, a fait de cette traduction latine une version en vers franciques; c'est celle dont il est ici question.

Bonaventure Vulcanius, à qui nous devons plusieurs autres decouvertes savantes, est le premier qui ait fait connaître ce morceau de poésie francique, dont il publia quelques fragments (127). Le manuscrit, dont il avait fait usage, passa de ses mains en celles de Fréher, qui le communiqua ensuite à Junius; celui-ci dit, dans ses notes manuscrites, que l'on voit à la bibliothèque Bodléienne à Oxford: «Me » trouvant en 1653 à Heidelberg, mon lieu » natal, je découvris ce manuscrit de l'Har-» monie des Évangiles par Tatien d'Alexandrie, » que Vulcanius avait communiqué à Fréher; » cet ouvrage en langue francique est divisé en » deux cent quarante-quatre chapitres; au » milieu du texte il y a une lacune de soixante-» seize chapitres. Cette perte cruelle me frappa » de douleur et de consternatiou; mais elle » ne m'arrêta point dans le dessein que j'avais » formé de revoir et d'expliquer ce qui est » parvenu jusqu'à nous (128). »

Pendant son séjour à Oxford, Rostgaard copia le manuscrit de Junius, que le savant Hyde communiqua également à Palthénius; celui-ci a publié sa copie, avec un commentaire latin et avec des notes (129).

On trouva dans le porteseuille de Schilter, 1° une copie de cette Harmonie, que Palthénius lui avait communiquée avec des notes; 2°. une seconde copie, sur laquelle on ne trouve aucun détail dans les papiers de Schilter: c'est avec ces matériaux que Scherz a de nouveau publié notre Harmonie, avec une version latine (130). La lacune dont parle Junius s'étend depuis depuis le chapitre LXXVI, dont on n'a plus que les trois premières lignes, jusqu'au chapitre CLIII inclusivement. Tout ce qui se trouvait entre ces deux chapitres est perdu.

Voici le commencement du chapitre II:

Uuas in tagun Herodes, thes Cuninges
Judeono, sumer biscof,
Namen Zacharias,
Fon themo uuehsale Abiasses,
Inti quena imo fon Aarones tohterun,
Inti ira namo uuas Elisabeth.

- 2 Siu uuarun rehtiu beidu fora Gote, Gangente in allen bibotun Inti in Gotes rehtfestin uzzan lastar, Inti ni uuard in sun, bithiu uuanta Elisabeth uuas unberenti Inti beidu framgigiengun in iro dagun.
- 3 Uvard tho, mit thin her
  In biscofheite gjordinot unas,
  In antreitu sines unehsales, for a Gote,
  After gjunonu thes biscofheites,

In lozze framgieng, thaz her unihranh brahti, Ingangenti in Gotes tempal, Inti al thin menigi unas thes folkes Uzzi, betonti in themo ziti thes ronhennes,

- 4 Araugta sih imo
  Gotes engil, stantenti in zeso
  Thes altares thero unihrouh brunsti.
  Thanan tho Zacharias unard gitruobit
  Thas sehenti, inti forthana fiel ubar inon.
- 5 Quad tho zi imo ther engil:
  - » Ni forthi thu thir Zacharia!
  - » Uuanta gihorat ist thin gibet,
  - » Inti thin quena Elisabeth

Fuit iu diebus Herodis, regis

- » Gibirit thir sun,
- » Inti nemnis thu sinun namon Johannem.

### Traduction.

Judeæ, quidam sacerdos,
Nomine Zacharias,
De vice Abia,
Et uxor illi de filiabus Aaron,
Et nomen ejus erat Elisabeth.

Erant justi ambo coram Deo,
Incedentes in omnibus mandatis
Et in Dei justificationibus sine querelà,
Et non erat illis filius, eo quòd
Elisabeth erat sterilis,
Et ambo processissent in ipsorum diebus.

15...

- 3 Factum est autem, cum ipse
  In sacerdotio ordinatus erat
  In ordine vicis suæ, coram Deo,
  Secundùm consuetudinem sacerdotii,
  Sorte exiit, ut ipse incensum afferret,
  Ingressus in Dei templum,
  Et omnis hæc multitudo erat populi
  Foris, orans in ipso tempore incensi.
- 4 Ostendit se illi
  Dei Angelus, stans à dextris
  Altaris incensi urentis.
  Inde Zacharias turbatus est
  Hoc videns, et timor irruit super eum.
- 5 Ait autem ad illum Angelns:
  - « Ne timeas tu tibi Zacharia!
  - » Quoniam exaudita est deprecatio tua,
  - » Et uxor tua Elisabeth
  - » Pariet tibi filium.
  - » Et vocabis tu nomen ejus nomine Joannis.»

## g. IX.

# Entretien de Jésus avec la Samaritaine, en vers franciques rimés.

Ce fragment de notre littérature se trouve à la bibliothèque de Vienne, sur une page d'un manuscrit qui renferme en lettres gothiques, les Annales de Fulde. C'est de là que Lamhécius l'a transcrit et publié dans ses Commentaires (131). Cette partie du manuscrit étant très difficile à lire à cause de son ancienneté, il a été obligé de laisser en blanc quelques mots que Palthénius a suppléés dans la nouvelle édition qu'il en a donnée (132). On trouve aussi ce fragment dans le Trésor des Antiquités de Schilter (133), et dans celui de Hickès; en voici les premiers vers:

Lesan uuir thaz fuori
Ther Heilant fartmuodi,
Ze untarneuuizzun thaz
Er zeinen brunnen kisaz.
5 Quam fone Samario
Ein quena sario,
Scephan thaz uuazzer.
Thanna noh so saz er,
Uurbon sina thegana,
0 Resina linleita

10 Besina lipleita,
Bat er sih ke trincan
Daz uip, thaz ther thara quam.

- » Binuaz kerost thu, Guotman,
- » Daz ih thir geba trinkan?
- 15 » Ja ne nezant, uuisse Xrist,
  - » Thie Judon unsera uuast. »
  - « Uuip, obe thu uuissis,
  - » Uuielih Gotes gift ist
  - » Unte den erkantis;
- 20 » Mit themo do kosotis,

» Tu batis der unnen,

» Sines kecprunnen.

#### Traduction littérale.

Legimus quod proficisceretur Salvator itinere fessus, Ad demonstrandum hoc Ille ad fontem considebat.

5 Veniebat ex Samarià
Una mulier confestim,
Haurire aquam.
Cum adhuc sederet ille,
lbant ejus ministri.

10 Emere alimenta,
Rogabat ille sibi ad bibendum
Mulierem, quæ tùm eo veniebat:

- « Cur cupis, tu, optime vir,
- » Ut ego tibi dem bibere?
- 15 » Omninò non fruuntur, scias Christe;
  - » Judæi nostris cibis. »
  - a Mulier, si tu scires,
  - » Quantum Dei donum est,
  - » Et eum cognosceres,
- 20 » Cum quo locuta es,
  - » Tu rogares aquas
  - » Sui vivi fontis. »

#### 6. X.

Ode en l'honneur de Louis, fils de Louis-le-Bègue, pour célébrer la victoire qu'il avait remportée en 883, sur les Normands, près de Sodalcurch.

Des chants populaires et nos anciennes Chroniques, nous ont conservé la mémoire d'une victoire éclatante, que Louis, fils de Louis-le-Bègue, remporta sur les Normands vers la fin du neuvième siècle.

« Louis-le-Germanique, disent les Annales » de Fulde, eut en 881 une conférence avec son » neveu (Louis, fils de Louis-le-Bègue), après » quoi il se retira en Bavière, où il passa le reste » de l'été; son neveu attaqua les Normands, et » remporta sur eux une victoire éclatante; » ils laissèrent, à ce qu'on assure, neuf mille » chevaux sur la place (134).

 » l'ennemi perdit au-delà de huit mille hom-» mes (135). »

Rhéginon rapporte le même fait avec les mêmes circonstances; il nomme Sodalcurch le lieu où cette affaire sanglante eut lieu (136).

« Le roi Louis, dit la Chronique de Saint-» Richard, étant mort à Compiègne, au mois » d'avril (879), ses fils Hludoguic (Louis) » et Carloman partagèrent son royaume ens tr'eux. C'est alors que Dieu, dans ses ju-» gements, permit qu'une multitude innom-» brable de barbares pénétrat au-delà des li-» mites de la France; un noble Franc, nommé » Esimbard, qui avait encouru la disgrace du » roi Hludoguic, eut la lacheté de favoriser, » par ses intelligences, les succès des ennemis » de sa patrie. Ce qui arriva ensuite, nous a » été non seulement transmis par nos annales. » mais la mémoire s'en conserve dans nos » chants nationaux. Nons ne ferons donc ici » que recueillir quelques circonstances parti-» culières de cette guerre. Les barbares, au » sortir de leurs vaisseaux, s'étaient répandus » dans le Ponthieu et dans les provinces voi-» sines; le roi Hludoguic les attaqua dans le » bourg de Vimmac, et remporta sur eux s une victoire complète; leur roi Guaramund » fut du nombre des morts (137). »

Mabillon decouvrit, dans l'abbaye de Saint-Amand, une Ode en vers franciques rimés, dont l'autenr avait pris pour sujet la victoire qu'un roi, nommé Louis, avait remportée sur les Normands. Ce prince est sans doute Louis, fils de Louis-le-Bègue; et cette Ode, composée en son honneur, est certainement un de ces chants nationaux, dont parle la dernière Chronique que je viens de citer. Mabillon ayant fait transcrire ce monument de notre poésie francique, en avait communiqué une copie à un conseiller du duc de Lunebourg, qui la sit parvenir à Schilter. Celui-ci, après l'avoir étudié et traduit, se trouvait arrêté à plusieurs passages, qu'il croyait avoir été mal copiés; il en écrivit à Mabillon, en date de Strasbourg, 1692: « Homme très illustre, lui disait-il, un » évènement heureux me fit parvenir, il y a » trois ans, la copie du rythme composé en » langue francique à l'honneur du roi Louis. » Je l'ai traduit, commenté, et j'en ai com-» paré le sujet avec ce que racontent les hiss toriens contemporains. Ayant appris par un » de mes amis, qu'il ne vous serait point » désagréable que j'entrasse en communica-» tion avec vous sur cet objet, je m'em-» presse de vous consulter, avant de publier » mon travail. Je désirerais beaucoup avoir

» quelques détails sur l'original d'où vous avez » tiré la première copie, et pouvoir conférer » avec lui ma copie, qui, à ce que je crains, » n'est point fidèle en certains endroits. La » première strophe me paraît être écrite dans » un idiôme plus récent que le reste du Ryth-» me. Le mètre approche du genre glyco-» nique libre, mais rimé (homoeoteleute); » c'est celui dont se servirent Otfride, et quel-» ques autres poètes franciques contempo-» rains. On me communiqua l'année passée » les morceaux de poésie scandinave de la » plus haute antiquité, dans lesquels on trouve s le même style, mais sans rime; ce genre » ne semble être celui des Hébreux, et en gé-» néral celui des peuples anciens: c'est celui » lont se servait Job. Je crois devoir vous dire » ici quelque chose d'une ancienne inscrip-» tion lapidaire qui est sur la porte d'un temple sen Thuringe, dans un lieu où S. Boniface »allait souvent, et qui appartient aujourd'hui » à l'universite de Iéna. Je crois y avoir trouvé » des indications qui se rapportent à la division » da royaume de Louis-le-Bègue; mais ce que » j'ai vu ne peut me satisfaire; les lettres qui s y sont employées n'appartiennent point aux s alphabets de Trithème. Grands Dieux, avec s quel mépris on traite les antiquités de la son nation francique! Nous n'avons pas même so eu soin de conserver ni la Grammaire qu'ason vait composée Charlemagne, ni celle d'Otson fride! Je vous en conjure, faites faire des son recherches dans les archives et bibliothèques son de votre Ordre, qui renferment tant de rison chesses littéraires; peut-être y trouvera-t-on son ces deux Grammaires, ainsi que la Règle son de Saint-Benoît que le moine Kéron a trason duite en langue francique (138). »

Mabillon lui répondit au mois de juillet 1693: « J'ai honte d'avoir différé si long-temps la réss ponse que vous m'avez demandée sur le » Rythme germanique; ce retard ne peut être s imputé qu'à ceux que j'avais priés de con-» sulter le manuscrit original (à St.-Amand). » Ils en rejettent eux-mêmes la faute sur le » désordre dans lequel se trouvent actuelle-» ment leurs livres, la voûte de leur biblios thèque ayant été, à ce qu'ils disent, ébrans lée par le tremblement de terre, qui a eu » lieu dernièrement. Enfin le conservateur de s la bibliothèque a retourné, à ce qu'il as-» sure, tous ses manuscrits, sans avoir pu dé-» couvrir celui que nous cherchons. Pour » vous convaincre de ma bonne foi, j'ai mon-» tré ses lettres à ceux de vos amis, qui se » trouvent ici, étant prêt à vous les envoyer

» en original, si cela était nécessaire. J'ai de » nouveau recommandé cette affaire à quel-» qu'un des nôtres, qui passera à St-Amand » en allant à Lille. Je vous remercie affec-» tueusement des lettres que vous m'avez » adressées; j'y trouve de nouvelles preuves » de votre grande érudition (139). »

On serait peut-être aujourd'hui plus heureux si l'on renouvelait les recherches auxquelles le bibliothécaire de St.-Amand ne mettait sans doute point tout l'intérêt que mérite ce manuscrit de notre ancienne littérature. L'Ode même, que Schilter appelle Epinicion, Ode triomphale, ou Rythme, a paru dans le Trésor des Antiquités de ce savant (140); on l'a réimprimée dans la Collection des Écrivains de Danemark (141), et dans le Recueil des Historiens des Gaules et de la France, par D. Bouquet (142).

Mabillon, dans une lettre précédente, en date du mois de mai 1692, avait écrit à Schilter: «L'idiôme dans lequel est écrit ce Rythme, » ne prouve-t-il pas qu'il y est question, non » de Louis, roi de la France occidentale, » mais de celui qui portait le même nom, et » qui regnait dans la France orientale? car si » l'on avait voulu chanter le roi de la France » occidentale, on l'aurait sans doute fait, non

» dans la langue francique orientale, mais » dans l'idiôme de Provence (langue romane), » qui était celui de la France occidentale, et » qui était déjà en usage à la cour de nos » rois, comme on voit par le serment de » 842 (143)?»

Schilter, dans ses notes, a cherché à éclaircir les doutes de Mabillon; il fait voir qu'il y a eu immédiatement après les temps de Charles-le-Chauve, deux Louis, dont l'un était roi de la France occidentale ou de la France proprement dite, l'autre de la France orientale ou germanique; que l'un et l'autre avaient un frère appelé Carloman, et que tous les deux ont combattu avec gloire contre les Normands; mais il trouve dans le Rythme, un troisième caractère, qui est exclusivement propre au roi Louis, dont on y chante les exploits; c'est qu'il fut délaissé par son père. étant encore mineur; or cela ne peut convenir à Louis, roi de la France germanique, mais bien à Louis de la France occidentale. qui était encore sous la tutelle de Bernard, comte d'Auvergne, lorsqu'arriva, en 879, la mort du roi Louis-le-Bègue son père.

Après avoir éclairci ce point de notre histoire, Schilter fait voir que l'on n'a commencé à écrire en vers dans la langue romane, que vers le milieu du douzième siècle, qu'il n'était donc point surprenant, que l'on n'eût point pensé à composer en cette langue le Rythme, dont il est ici question; qu'il est beaucoup plus naturel qu'on l'eût écrit en langue francique, dans laquelle on avait assez de modèles à suivre, et qu'enfin cette langue était l'idiôme en usage à la cour des princes Carlovingiens. Voici notre Rythme, avec une traduction littérale en latin, et une traduction libre en français:

1 Einen Kuning uueiz ich,
Heisset herr Luduuig,
Der gerne Gott dienet,
UUeil er ihms lohnet.
5 Kind uuart er uaterlos,
Dess uuarth ihme sehr bos
Holoda inan Truhtin,
Magaczogo uuarth her sin.
Gab her ihme Dugidi,
10 Fronisc githigini,
Stuel hier in Vrankon (a).
So bruche er es lango.

<sup>(</sup>a) Les écrivains franciques commencent tous le mot Frankon par une F; l'auteur de notre Ode est parmi eux le seul qui, à l'exemple des Grecs, écrive Vrankon.

Das gedeild er thanne
Sar mit Karlomanne

15 Bruder sinemo,

Thia czala uuanni ano.

O das uuarth al geendist, Koron uuolda sin God iz,

Ob her arbeidi

20 So lang tholon mahti.

Liess der heidine mann

Obar sie lidan,

Thiot Vrancono

Mannon sin diono.

25 Sume sar uerlorane,

Uurdun sum erkorane,

Haranscara tholota

Ther er misselebeta.

Ther ther thanne thiob uuas.

30 Ind er thanana ginas,

Nam sine uaston

Sidd uuarth her guotman.

Sum uuas luginani,

Sum uuas skachari,

35 Sum falloses,

Ind er giburtha sih thes.

Kuning uuas chruirrit,

Das richi al girrit.

Uuas ehrbolgan Krist,

40 Leid her thes, ni gald iz,

Thoh erbarmed es God

Uuiss er alla thia nod, Hiess herr Hluduuigan, Tharot sar ritan.

45 « Hluduuig, Kuning min, » Hilph minan liutin.

» Heigun sa Nordmann

» Harto biduuungan. »
Thanne sprach Hluduuig,

50 « Herro so duon ih

» Dot ni rette mir iz.

» Al thas thu gibiudist.

Tho nam her Godes urlub, Huob her gundfanon uf,

55 Reit her thara in Vrankon,
Ingagan Nortmannon,
Gode thancodun
Thesin beidodun.

Quad: « Hin al fromin,

60 » So lango beiden uuir thin. »
Thanno sprach luto,
Hluduuig der Guoto:

« Trostet hiu, Gesellion, » Mine notstallon.

65 » Hera santa mik God,

» Doh mir selbo genod,

» Ob hiu rat thuti,

» Thaz ih hier gefurti.

» Mi selbon ni sparoti,

70 » Unz ih hiu ginerrti.

» Nu unil ik, thas mir nolgon
» Alle godes holdon.

» Gisherit ist thiu hieruuist,

» So lango so uuil Krist.

75 » Uuil her unsa bina uuarth, » Thero habet giuuaht.

> » So uuer so hier in ellian, » Giduat Godes uuillian,

» Quimit he gisund us,

80 » Ih gilonon imos ;

» Bilibit her thorinne,

» Sinemo kunnie. »

Tho nam her skild indi sper, Ellianlicho reit her.

85 Vuold her uuarer rahchon Sina uuidarsahchon.

Tho ni uuas iz buro lango Fand her thia Northmannon.

GODE LOB: sageta.

90 Her siht thes her gereda.

Ther Kuning reit kuono,

Sang lioth frano,

Joh alle saman sungon, Kyrie eleison.

95 Sang uuas gesungen, Uuig uuas bigunnen, Bluot skein in uuangon

Spilodunder Vrankon.

Thar rakt thegeno gelich

16

Nichein so so Hluduuig Snel indi kuoni. Thas uuas imo gekunni. Suman thuruch sluog her, Suman thuruch stack her. 105 Her skancta ce hanton Sinan fianton Bitteres lides . So unehin his thes libes. Gilobet si thiu Godes kraft, Hluduwig unarth sighaft. Sag allin Heiligon thanc, Sin warth ther Sigikamf. Odar abur Hluduwig Kuning unar salig, 115 Garo so ser turft nuas, Sunar so ses turft muas. Gihalde inan, Truhtin, Bi sinan eregrehtin.

#### Version littérale latine.

Unum regem cognosco ego,
Vocatur Dominus Ludovicus,
Qui lubenter Deo servit,
Quippe ille ipsi hoc remunerat.
5 Infans fuerat patre sine,
Quod fuit ipsi valde noxium.
Protexit illum Dominus,
Ductor fuit ipse ejus,

Dedit ipse illi heroes,

10 Illustres comites,
Sedem hic inter Francos.
Utinam utatur ipse hoc diu!
Hoc divisit ipse poster,
Statim cum Carolomanno,

- In partibus fraude absque.
   Cùm hoc fuerat conne finitum,
   Experiri volebat ipsius Deus hoc;
   An hic tribulationes
- ao Tam diù tolerare posset.

  Permisit ipse paganos milites
  Super eos duci,
  Populum Francorum

  Militibus eorum servire.
- Aliqui statim perditi sunt,
   Fuerunt aliqui tentati,
   Contumelias patiebatur,
   Qui aliter vivebat.
   Hic qui latro erat,
- 30 Et ipse indè invalescebat,
  Occupavit ejus castra,
  Ex quo fiebat ipse nobilis.
  Alius erat mendax,
  Alius erat sicarius,
- 35 Alius desertor,
  Et ipse extollebat se ex hoc.
  Rex erat attonitus,

16..

Ipsum regnum omne turbatum. Erat iratus Christus,

- 40 Permittebat ipse, neque puniebat hoc, At misertus est hoc Deus, Novit ipse hanc calamitatem, Vocavit Dominum Hudovicum Illuc statim equitare.
- 45 a Hludouice, rex mi,
  - » Adjuva meum populum,
  - » Habent eum Nortmanni
  - » Durè depressum. »
    Tunc locutus est Hludouicus:
- 50 « Domine, sic faciam ego,
  - » Mors ne prohibeat mihi hoc
  - » Omne qued tu imperas. »
    Tunc accepit ipse Dei veniam,
- Extulit ipse vexillum classicum suprà,
  55 Equitavit ipse illuc inter Francos,
  Adversus Nortmanuos,
  Deo gratias agens,
  Illum expectans.
  Dixit: « Agedum, Omnipotens,
- 60 » Tamdiù expectamus nos te. »
  Tunc locutus est altè
  Hludouicus ille illustris:
  - « Consolamini, vos commilitenes,
  - » Mei equites,
- 65 » Hùc misit me Deus;
  - » Proficiat mihi ipsius gratia,

- » Etiam vos consilium detis,
- » Ut ego exercitum educam;
- » Mihi ipsi non parcam,
- 70 » Donèc ego vos liberem.
  - » Nunc volo ego ut me sequantur
  - » Omnes Dei fideles.
  - » Donata est hæc vita
  - » Tam diù, quam vult Ghristus,
- 75 » Quandoquidem ipse nostra ossa conservat,
  - » Eorum habet custodiam.
  - » Quicunque hic in alacritate
  - » Facit Dei voluntatem.
  - » Evadit ille integer indè,
- 80 » Ego remunerabo illum;
  - » Moritur ille illuc,
  - » Ejus familiam.»

Tunc accepit ille scutum et lanceam,

Festinanter equitat ipse,

85 Volebat ipse verè ulcisci,

De suis hostibus.

Tunc non erat hoc intervallum longum,

Invenit ipse illos Nortmannos.

DEO LAUS: dicebat,

go Ipse videns quod cupiebat.

Ipse Rex equitat audacter.

Præcinebat canticum publicum.

Etiam omnes simul cantabant:

Kyrie eleison.

95 Decantatum erat canticum,

Pugna erat inccepta,
Sanguis apparehat in genis
Exultantium Francorum.
Tunc ulciscehatur miles quilibet,

Tunc ulciscebatur miles quilibet,

100 Nullus sicut Hludouicus,
Alacer et audax,
Hoc erat ipsi ingenitum.
Alium interfecit ipse,
Alium perfodit ipse,

105 Ipse propinavit subinde

Suis hostibus amarum potum,
Sic discedebant ipsi en hâc vită.
Benedicta sit ipsa Dei virtus

10 Hludouicus factus victor.
Dic omnibus sanctis gratias,
Ipsius facta est victoriæ pugna.
At verò Hludouicus
Rex fuit felix,

115 Promptus uti valde hic fuit Gravis, quantum opus erat. Conserva illam, Domine, In ejus majestatis juribus.

## Version libre, en français.

Je connais un Roi puissant; c'est le Seigneur Louis; je vais chanter ses exploits et sa gloire.

Il sert son Dieu de tout cœur, et il en a été récompensé avec largesse. Dans son enfance, la mort lui avait enlevé son père; c'était, sans doute, un grand malheu, mais le Seigneur le tenait dans ses bras; il l'entoura de héros, de vaillants compagnons d'armes; et il affermit son Trône au milieu de ses Francs. Puisse-t il longtemps faire notre bonheur!

Après la mort de son père, Louis avait partagé l'héritage paternel avec Carloman, son frère, en portions égales et sans fraude. Son Dieu, qui voulait le tenter, et voir s'il était capable de soutenir une longue épreuve. permit que des hordes de paiens se répandissent sur son empire; il y eut même parmi les Francs des lâches cui se rangèrent sous les bannières des Barbares; les uns abandonnèrent hautement leur Roi; les autres, dont on cherchait à corrompre la fidélité, étaient exposés à l'opprobre et à la dérision, lorsqu'ils restaient fidèles à leur prince. Un des traîtres, qui jusque - là ne s'était fait connaître que par sa mauvaise foi, profita de ces troubles pour affermir sa puissance; il s'empara des places fortes de son Roi; il était devenu un des premiers de la nation; on vit des hommes faibles et méchants, qui manquèrent à leur parole, et qui osèrent même, de concert avec de lâches meurtriers, tremper !eurs mains dans le sang de leurs frères; on dressait ouvertement des embûches à son voisin, afin de profiter de sa chute, pour s'élever soi-même.

Louis fut frappé d'étonnement et de douleur, en voyant l'état dans lequel son royaume était tombé; le Christ dans sa colère avait permis ces attentats, sans les punir; mais Dieu, qui voyait ces calamités, eut enfin pitié de son peuple; il ordonna au Seigneur Louis de s'armer de sa puissance, et d'aller délivrer le royaume:

» Louis, mon Roi, allez, lui dit-il, allez secourir mon

» peuple, que les Normands tiennent courbés sous le

» joug de l'oppression et de l'esclavage. — Je vous

» obéis, Seigneur, reprit Louis, je suis prêt à marcher,

» et la crainte de la mort ne m'arrêtera pas dans l'ac
» complissement de vos ordres. »

Sentant dans son cœur une force toute divine, Louis élève l'oriflamme à la vue des Francs; il marche à leur tête contre les Normands, rendant grâces à Dieu, de qui il attendait secours et protection. « Venez, « Seigneur, s'écriait-il, venez, c'est en vous que nous » mettons toute notre confiance. »

Alors Louis, ce prince auguste, dit à ceux qui l'entouraient, en élevant la voix : « Consolez-vous, mes » braves compagnons d'armes! Braves chevaliers, c'est » Dieu lui-même qui m'a envoyé ici; son bras me sou-» tiendra; mais j'ai besoin de vos conseils, pour con-» duire l'armée avec sagesse; vous me trouverez partout » où il y aura du danger, je ne m'épargnerai point moi-» même, et je ne m'arrêterai que lorsque je vous aurai » délivrés. Suivez-moi donc, vous tous qui êtes restés » fidèles à votre Dieu et à votre Prince. Qu'est-ce que » cette vie que Dieu nous donne ici-bas! nous n'en » jouissons qu'autant qu'il le permet; c'est lui-même » qui protège nos os; il les tient sous sa garde. Pour-» quoi craindrions - nous de les exposer au danger? » Marchons donc de bon cœur, nous accomplissons la » volonté de Dieu. Je récompenserai ceux qui revien» dront du combat, après s'y être signalés, et je pren-» drai sous ma protection les familles de ceux qui se-» ront restés sur le champ de la gloire, combattant pour » leur patrie. »

A ces mots, Louis prend son bouclier et sa lauce: il marche avec joie, espérant se venger dans le sang de ses ennemis. A peu de distance de là, il se trouve en présence des Normands. « Dieu soit loué, s'écrie-t-il, » nous avons ce que nous désirions. » Il s'élance sur l'ennemi, entonnant un cantique sacré, que toute l'armée répète après lui. Ces chants sacrés étant finis, le combat commence. L'ardeur impétueuse des Francs se peignait sur leurs joues enflammées. Le soldat tira une vengeance éclatante, mais aucun ne se montra comme Louis; il fit briller cette valeur et ce grand courage qui ennoblissent le sang des Rois Francs. Ici il terrassait avec son épée, là il percait de sa lance; certainement il versa une boisson bien amère à ses ennemis, qu'il faisait comber sous ses coups. Bénie soit la force du Seigneur! C'est par elle que Louis est vainqueur. Rendons grâces à tous les Saints qui l'ont aidé dans le combat et dans la victoire. Louis est un Roi heureux; sa gravité et sa prudence égalent sa valeur. Conservez-le, Seigneur, pendant de longues années dans les droits de la Majesté de son Trône!

### 6. XI.

Ode en l'honneur de S. George, en vers. franciques rimés.

Niérap, d'après lequel je vais publier ce reste de notre Littérature Francique, dit dans sa préface: « Rostgaard découvrit, comme on » sait, en 1600, dans la Bibliothèque du Vati-» can, un manuscrit contenant les Évangiles » d'Otfride, en langue francique. Sur les » derniers feuillets du même manuscrit. il s trouva une Ode en l'honneur de S. George, "sécrite en vers théotisques ou franciques, » qu'il transcrivit avec soin; sa copie se trouve s dans sa bibliothèque. Sandwig la publia à » Copenhague en 1783, avec d'autres morceaux » de littérature francique; mais son ouvrage » étant extrêmement rare, j'ai cru devoir s réimprimer cette Ode, qui, à ce qu'il paraît, s n'est point parvenue en entier jusqu'a nous. » Le dialecte dans lequel elle est écrite, aps proche de celui que nous remarquons dans » le fragment d'Isidore; je crois que l'auteur » vivait peu de temps après Otfride (144), » Voici le commencement de cette Ode qui,

à en juger d'après les formes dures que l'au-

teur a données à sa diction, pourrait bien appartenir aux temps mérovingiens.

> Georgio fuor ze malo, Mit mikilemo ehrigo, Fone dero mahrko. Mit mikilemo fholko. Fuor er ze demo rinke, Zeche uihemo dinge, Daz thin uuas marista, Gkoto liebosta. Ferlieze er uuerelt rhike Keuuan er ihmil rhike: Daz keteta selbo Der mare crabo Georio. Dho sbuonen inen allo Kuningha so mane hoanen Uuolton si inen ehrkeren Nc uuolta crnes ehren. Ehrte uuas daz Georigen muot Ne orter ines sheg ih guot, Nuber al kefrumeti Des er ce kote digeti. Daz keteta selbo Sante Gorio.

> > Version lating.

Georgius ivit ad judicium, Cum multo honore,

#### LITTERATURE

Ex foro. Cum magna multitudine populi. Profectus est ad Rhenum. Ad sacrum officium, Quod tunc erat clarissimum. Deo acceptissimum. Reliquit ille terrena regna, Lucratus est cœleste reguum. Id fecit ipse Illustris Comes Georgius. Dùm festinabant omnes Reges, qui hominem audire Volebant ad ipsos intrantem Nam volebant eum audire. Honoratus fuit ibi Georgii animus, De auditione eorum bene loquor. Super omnes impetrabat, Quod à Deo petebat. Id fecit ipse Sanctus Georgius.

#### PERSONE III.

Ouvrages écrits en langue francique, pendant les deux premiers siècles de la troisième Dynastie de nos Rois.

Voici ceux que je connaîs: 1º. le Psautier de Notker; 2º. le Cantique des Cantiques, par Willerame; 3°. l'Ode en l'honneur d'Annon, archevêque de Cologne.

## §. Ier.

#### Psautier de Notker.

A l'exemple de Kéron, Notker, appelé Labéon, moine bénédictin de l'abbaye de St.-Gall, traduisit en langue francique, pour les religieux à qui le latin n'était point familier, les Psaumes de David, le Livre de Job, la Morale de S. Grégoire-le-Grand, Boèce de Consolatione philosophicà, Organum Aristotelis, Martianus Mineus Capella de Nuptiis Mercurii et Philologiae. Comme l'écrivain qu'il avait pris pour modèle, il plaça la version interlinéaire sous le texte latin, dont il commente chaque verset, en langue francique.

On a donné à notre auteur le surnom de Labéon, a cause de la largeur de ses lèvres, et pour le distinguer de deux autres Notker, qui ont vécu dans la même abbaye de Saint Gall; ces derniers sont Notker Babulus, qui mourut en 912, et Notker, dit le Physicien ou le Peintre, mort en 975. Notker III, dont il est ici question, mourut le 29 juin 1022, le jour où il avait achevé sa version du livre de Job. Du vivant même de l'auteur, l'impératrice Cunégonde, veuve de Henri II, dit le Saint, avait fait transcrire le Psautier de Notker, par Ekkehard, qui avait étudié sous lui à Saint-Gall. En 1027, cinq ans après la mort de Notker, l'impératrice Gisèle, femme de Conrad II, fit, avec son fils, qui depuis fut empereur, sous le nom de Henri III, un voyage de piété à Saint-Gall. Sur ses vives instances, l'abbé de cette maison lui donna le manuscrit auto-

graphe du Psautier, avec le Livre de Job.

Ce dernier ouvrage est perdu, ainsi que le Livre de la Morale par S. Grégoire. Boèce, de Consolatione philosophica, Organum Aris totelis, et Martianus Mineus Capella, se trouvent encore en manuscrit, probablement autographe, à l'abbaye de Saint-Gall, où l'on voyait autrefois trois manuscrits du Psautier, lesquels avaient été transcrits, du vivant même de l'auteur, sur l'autographe donné à l'impératrice Gisèle. Pendant les troubles qui suivirent la réformation de Luther, la ville de Saint-Gall s'empara d'un de ces manuscrits, et le fit transférer dans sa bibliothèque, où on le voit encore; le second s'est égaré, et le troisième, qui est très complet, est encore aujourd'hui dans la bibliothèque de l'abbaye. On permit à M. de Loubère, ministre plénipotentiaire de Louis XIV près des cantons Suisses, de transcrire ce dernier manuscrit. Ce savant communiqua sa copie à Schilter, qui la traduisit et l'expliqua par des notes. Lorsqu'il fut-question, à la mort de Schilter, de publier ses ouvrages posthumes, dom Franck, bibliothécaire de Saint Gall, fit tirer sous ses yeux une seconde copie du manuscrit. C'est avec le secours de ces matériaux, que l'on a fait paraître le Psautier de Notker, dans le Trésor des Antiquités de Schilter (145).

Dans la préface qui est en tête de cette édition, on parle d'un manuscrit, qui se trouvait, il y a un siècle, à la Bibliothèque royale à Paris. Rostgaard dit, dans les Notes qu'il nous a laissées sur ses voyages littéraires, que, pendant son séjour à Paris, il avait transcrit un manuscrit du Psautier de Notker. J'ai fait inutilement des recherches dans les bibliothèques publiques de cette Capitale; je ne crois pas que ce manuscrit s'y trouve actuellement.

Lambéeius avait découvert, à Innsbruk, un manuscrit de notre Psautier, qu'il fit transférer dans la bibliothèque impériale de Vienne, où il se trouve encore aujourd'hui. Il en publia quelques morceaux, en prétendant que cet ouvrage devait être attribué à Otfride, auteur

des Évangiles (146). Dom Franck a fait voir que Lambécius se trompait, et que ce Psautier francique ne peut être attribué qu'à Notker (147).

Voici le commencement de ce Psautier, d'après l'édition de Schilter, avec la version latine:

Der man ist salig, der in dero argon rat ne gegieng.

So Adam teta, do er dero chenun rates folgeta uuider Gote.

Noh ad dero sundigun uuege ne stuont.

So er teta. Er cham dar ana, er cham an den breiten uueg, ter ze hello gat, unde stuont dar ana, uuanda er hangta sinero geluste, hengendo stuont er.

Noh an demo suhtstuole ne saz.

Ihmeino daz er richeson ne uuolta, uuanda diu suht sturet sie nah alle. So sie Adamen teta, do er Got Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum.

Sic Adam faciebat, cum ipsius mulieris consilium sequebatur adversus Deum.

Et in viä peccatorum non stetit.

Sic ipse fecit. Ipse veniebat illûc, ipse ambulabat in latâ viâ, quo ad inferos vadit, et stetit illic, quando ipse obediebat suis voluptatibus, obediendo, stetit ipse.

Et in cathedra pestilentiæ non stetit.

Ego intelligo quod ipse judicare non volebat, namque hæc pestis corripuit ipsos ferè omnes. Sic ipse unolta unerden. Pestis chit latinè pecora sternens (fieo niderslahinde). So pestis sih kebreitet, so ist iz pestilentia, i. e. late pervagata pestis (unito unallunde sterbo).

Adam feoit, cum ipse Deus volebat fieri, Pestis diciturlatine, pecora sternens. Quando pestis se dilatat, tunc est hoc pestilentia (late grassans morbus).

## g. 11.

## Le Cantique des Cantiques, par Willerame.

Après avoir étudié la Grammaire et la Philosophie à Paris, Willerame entra dans le chapitre de Bamberg, où il fut nommé écolatre, et ensuite dans l'abbaye de Fulde, d'où l'empereur Henri III le fit sortir en 1048 pour le mettre à la tête de celle d'Ébersberg, en Bavière. Dans une lettre en vers, qu'il écrivit à l'empereur Henri IV, il se plaint de la pauvreté de sa maison, qui ne possédait que deux mansiou six cents arpents de terre peu fertile; les dons qu'il recevait de Henri III le soutenaient; il engage le jeune prince, Henri IV, à imiter la munificence de son père; il mourut le 7 mai 1085.

Willerame a traduit, et commmenté en langue francique, le Cantique des Cantiques,

dont nous avons trois éditions. La première est celle de Mérula, qui parut à la fin du seizième siècle (148); elle a servi de texte aux Notes savantes que Junius a publiées sur la langue francique (149). La seconde édition est celle que Vogélin fit paraître à VVorms, d'après un manuscrit qu'Othon-Henri, électeur Palatin, avait acquis de George Cassander, et que Fréher avait eu en main. La troisième édition, la meilleure de toutes, est celle qui a paru dans le Trésor des Antiquités de Schilter, d'après le manuscrit que l'on conserve dans la bibliothèque de Rhédiger à Breslau; on y trouve les Notes de Schilter avec les variantes, que présente l'édition de Mérula (150).

La bibliothèque impériale de Vienne possède un manuscrit du Cantique des Cantiques. dont Lambécius a publié quelques fragments (151). Denis, un de ses successeurs, nous à transmis, dans un de ses ouvrages bibliographiques, des détails intéressants sur les éditions et les manuscrits qui existent de ce Cantique des Cantiques (152), dont voici le commencement:

Cusser mih mit cusse Osculetur me osculo sui sines mundes. Dieco gie- oris. Sæpius promittebat hiez er mir sine cuonft ipse mihi suum adventum

per prophetas; nu cume er selbo unte cusse mih mit dero suoze sines euangelii. Uuanta bezzer sint dine spunne demo uuine. Sie stinchente mit den bezzesten salbon.

Diu suoze dinaro gratiæ ist bezzera danne diu scarfe dero legis; also iz quiit lex quæ per Moysen data est. Diu selba gnada ist gemisket mit uuariis donis Spiritus S. mit den du machost ex peccatoribus justos. Din namo ist uzzegezzen az ole. Din namo ist uitenogebreitot, uuante uuone dir Christo heizzen uuir Christiani. Vone diu minnunt dih die iunkfrouuon, daz sint die sela die dir gewaget sint in dero toife unte geuuatet mit uueste innocentiæ.

per prophetas: nunc veniat ipsemet et osculetur me cum ipsa suavitate sui evangelii. Nam meliora sunt tua ubera ipso vino. Sunt flagrantia cum ipso optimo unguento.

Illa suavitas tuæ gratiæ est melior quam duritia legis; sic hoc dicit lex quæ per Moysen data est-Hæc ipsa gratia est mixta cum variis donis Spiritûs sancti, quocum tu facis ex peccatoribus justos. Tuum nomen est liquefactum ut oleum. Tuum nomen est longè dilatatum, quia ex te Christo vocamur nos Christiani. Exindè diligunt te puellœ, quæ sunt animæ quæ tibi sanctificatæ sunt in baptismo, et indutæ veste innocentiæ.

#### 6. III.

Ode en l'honneur d'Annon, archevêque de Cologne.

Annon fut élevé à l'archevêché de Cologne, par l'empereur Henri III, à la cour duquel il était en grande faveur. A la mort de ce prince, l'impératrice Agnès voulant gouverner sous le nom de Henri IV, qui était encore enfant, plusieurs grands de l'empire, à la tête desquels s'était mis Annon, conspirèrent contre la princesse, et lui enlevèrent le jeune Prince, afin d'ôter tout prétexte à l'autorité qu'elle voulait s'arroger. Pierre Damien écrivit à Annon pour le prier d'appuyer le Pape Alexandre contre l'Antipape Cadalous; Henri IV s'adressa luimême à ce prélat puissant, en lui demandant qu'il prît parti pour lui contre le Pape Grégoire VII. Annon mourut en 1075. Un poète composa en son honneur, une Ode en vers franciques rimés; Matthieu Opitz l'a publiée en 1600 à Danzig, d'après un ancien manuscrit de la bibliothèque de Rhédiger à Breslau; elle reparut dans le Trésor des Antiquités Teutoniques de Schilter, avec la traduction latine et des notes savantes (153).

Ce morceau de notre ancienne poésie est di-

visé en quarante-neuf strophes, dont chacune est de de douze à vingt-quatre vers; la première strophe, que je vais donner ici, termine ma collection des ouvrages écrits en langue francique:

> Uuir horten ie dikke singen, Von alten dingen, Uui snelle helide uuhten, Uui sie ueste burge brechen. Uui sich liebin uuinisceste schieden. Uui riche kunige al zegiengen. Nu ist cit daz uuir denken Uui uuir selue sulin enden Crist der unser hero gut Uui manige ceichen her uns uure dut, Als er uffin Sigeberg hauft gedan Durch den durlirhen man Den heiligen Bischof Annen Durch den sinen müllen, Dabi uuir uns sulin beuuarin Uuante uuir noch sulin varin Uuuon disime sllendin libe hin cin euuin, Da uuir imer sulin sin.

#### Version latine.

Audivimus sæpè canere De veteribus rebus, Quomodò veloces heroes pugnârint,

#### LITTÉRATURE

**26**2

Quomodó firmas arces fregerint,
Quomodó cari amici sibi valedixerint,
Quomodó divites Reges penitùs perierint.
Nunc est tempus ut cogitemus,
Quomodó nos ipsi conficiamus (aliquid).
Christus qui noster Dominus bonus
Ut multiplicia signa is nobis exhibet,
Sicut super Sigebergum fecit
Per preciosum virum
Sanctum Episcopum Annonem,
Per suum beneplacitum.
Quo nos debemus custodire
Quandó nos aliquandó debemus ire
Ex hâc miserâ vitâ ad æternam,
Ubì perpetuò debemus esse.

FIN.

# NOTES

E T

## PIÈCES JUSTIFICATIVES.

(1) PAGE 3. — Du mot Franc, les anciens Germains avaient formé les adjectifs, francique, francisque, en latin francicus, franciscus. Ermold Nigellus, dans son poëme en l'honneur de l'empereur Louis-le-Débonnaire, répète souvent ces mots. Recueil des Historiens des Gaules et de France, par dom Bouquet, Paris, 1738, in-fol., T. VI, pages 38, 45, 46, 47, 50, 56, 58.

Isidore de Séville dit dans ses Origines, L. XVIII, ch. 6, que l'on avait donné le nom de francisques à ces haches longues, dont les Francs se servaient à la guerre. Ces haches avaient la même dénomination du temps du roi Clovis. Faisant la revue de l'armée, ce prince reprochait à un soldat qu'il n'avait pas soin de ses armes; il lui arracha sa francisque, et la jeta par terre. Historia Ecclesiæ Rhemensis, par Flodoard, L. I, c. XIII. Paris, 1611, et Douai, 1617, in-8°.

(a) Page 3. — Du mot Theut, Theud, Deut, Diet, qui ches les anciens Germains signifiait nation, peuple.

- , (3) Page 3. Le Livre des Évangiles, par Otfride, porte le titre suivant: Incipit Liber Evangeliorum, Domini gratià, Theotisce conscriptus. Le premier chapitre commence par ces mots: Cur scriptor hunc librum theotisce dictaverit? Mais dans le texte même de ce chapitre, l'auteur ne se sert que du mot francique, ou francisque, qu'il répète en cinq passages différents. Dans la dédicace, qu'il adressa en latin à Liuthert, archevêque de Mayence, en lui envoyant son ouvrage, il dit deux fois theotisce, et une fois francisce ou franzisze, en parlant de la langué, dans laquelle il avait écrit.
- (4) Page 3. Recueil par dom Bouquet, T. III, page 378.
- (5) Page 4. Diplomata, Chartæ, Epistolæ et alia Documenta ad Res francicas spectantia, Paris, 1791, in-fol., page 33, et Historiæ Francorum Scriptores, par Duchesne, Paris, 1636, in-fol., T. Il, page 385.
- (6) Page 4. Fortunati Carmina historica, L.VI, car. 4. Mayence, 1630, p. 143, et dans le Recueil de dom Bouquet, T. II, p. 506.
- (7) Page 4. D. Bouquet, T. II, p. 520, et dans l'édition de Mayence, p. 215.
- (8) Page 4. Duchesne, T. I, p. 665, et D. Bouquet, T. III, p. 621.
  - (9) Page 5. Duchesne, T. I, p. 769.
- (10) Page 5. Mabillon, de Re diplomatică, p. 74, 75, et 390. Echhart Francia Orientalis, T. II, p. 19.
- (11) Page 6. 1°. Ducheme, T.II, p. 102 et 103;

- 2°. Recueil, par dom Bouquet, T. V, p. 98, 99 et 100; 3°. Lambécius, Commentarii de Bibliothect Vindobonensi, Vienne, 1669, L. II, c. V, p. 263, d'après un manuscrit du neuvième siècle, qui se trouve à la Bibliothèque de Vienne, sous le n°. 148.
- (12) Page 6. Lambécius explique très bien le passage dans lequel Eginhard paraît insinuer que Charlemagne n'avait pu apprendre à écrire. Voyez Comment. Bibl. Vindob. L. II, p. 263.
- (13) Page 7. Linguarum septentrionalium The-saurus, Oxford, 1705, 2 vol. in-fol. Voyez T. I, Gramm. Franco-Theotisca, p. 2, 3, 4.
- (14) Page 8. Joerdens (Ch. Henri) Lexicon, Leipzig, 1808, 6 vol. in-8°. Voyez l'article Minnesinger, T. III.
- (15) Page 9. Collection des Conciles, Paris, 1671, T. VII, p. 1249. Concile de Mayence, Can. xxv. Conc. de Reims, p. 1256, Can. xv.)
- (16) Page 9. Concile de Tours, p. 1263, Can.
  - (17) Page 10. Capitulare anni 813, can. xiv.
- (18) Page 10. Recueil de dom Bouquet, T. V, p. 46, 76, 684.
- (19) Page 11. 1°. Manuscrit, N°. 5354 de la Bibliothèque du Roi; 2°. Duchesne, T. II, p. 99, et dom Bouquet, T. V, p. 89.
  - (20) Page 11. Dom Bouquet, T. VI, p. 13.
- (21) Page 11. Duchesne, T. II, p. 279; dom. Bouquet, T. VI, p. 78.

- (22) Page 12. Capitulare Ludovici Pii, anni 829; 1°. Baluze, T. I, p. 668; 2°. Collection des Conciles, T. VII, p. 1587; 3°. dom Bouquet, T. VI, p. 443.
- (23) Page 12. Duchesne, T. II, p. 319; dom. Bouquet, T. VI, p. 125.
- (24) Page 13. Dom Bouquet, T. VII, p. 531, 553, 605, 610, 614, 630, 645, 662, 664, 666, 702, 703.
- (25) Page 13. Dom Bouquet, T. VIII, p. 127, 206, 366, 358, 444, 549, 551, 555, 627, 637.
- (26) Page 14. Dom. Bouquet, T. VIII, p. 203, et Collection des Conciles, T. IX, p. 623, et édition de Paris, 1644, T. XXV, p. 84.
- (27) Page 15. Dom Bouquet, T. IX, p. 3, 5, 12, 261, 309, 312, 340, 341, 354, 357, 391, 400, 410, 413, 417, 453, 455, 493, 507, 523, 524, 525, 527, 548, 553, 578, 632, 663, 702.
- (28) Page 15. Dom Bouquet, T. X, p. 3, 9, 66, 78, 124, 132, 163, 176, 210, 241, 249, 250, 256, 284, 299, 420, 451, 459, 554, 567, 570, 587, 593, 600, 619.
  - (29) Page 15. Dom Bouquet, T. XI, p. 287.
  - (30) Page 15. Ibid. p. 299.
  - (31) Page 16. Ibid. p. 14.
    - (32) Page 17. Ibid. p. 176.
    - (33) Page 17. Dom Bouquet, T. XII, p. 455.
- (34) Page 17. Ibid. p. 92, 316, 630, 648, 776, 778, 781.
  - (35) Page 18. lbid. T. XIII, p. 49, 51, 60, 62,

- 63, 171, 173, 179, 259, 412, 426, 509, 514, 566, 642, 643.
  - (36) Page 19. Dom Bouquet, T.Ill. p. 646.
- (37) Page 19. Bonamy, Mémoires de l'Académie des Inscriptions, T. XXIV, p. 657.
- (38) Page 21. Le mot Minnesinger s'est formé de deux mots franciques, Minne, amour, et Singen, chanter.
  - (39) Page a3. Joerdens, T. III, art. Minnesinger.
- (40) Page 24. Poligraphia, Constance, 1518, in-fol., L. Vl.
- (41) Page 25. 1°. Francia orientalis, T. II, p. 326 et 950; 2°. Lambécius, Comment., L. II; 3°. Denis, Codices Manusc. Bibl. Vindob. Vienne, 1793, Tome l.; 4°. Diecmann, Specimen Glossarii manuscripti latinè theotisci, quod Rhabano Mauro inscribitur, Brème, 1721, in-4°.
- (42) Page 25. Linguarum vet. Septentrion. The-saurus; T.I, pars II; Grammatica franco-theotisea, Oxford, 1705.
- (43) Page 25. Alamannicarum rerum Scriptores, Francfort, 1603, in-fol.
- (44) Page 25. Franc. Junii Observationes in Willerami Abbatis Francicam Paraphrasim Cantici Canticorum, Amsterdam, 1655, in-8°.
- (45) Page 25. On trouve dans la Bibliothèque Danoise (voy. not. 78), des détails intéressants sur la vie de Rostgaard, et en particulier sur les services qu'il a rendus à la langue francique. Ce savant passa les dix dernières

années du 17°. siècle à faire sur cette langue des recherches dans les bibliothèques d'Allemagne, d'Angleterre, de France et d'Italie. C'est lui qui fit connaître, comme je l'ai dit plus hant, le Fragment d'Isidore de Séville, qu'il copia de sa main à la bibliothèque de Colbert; il déconvrit dans celle du Vatican le beau manuscrit des Évangiles d'Otfride, l'Hymne en l'honneur de S. George, en Angleterre la Paraphrase de Tatien, etc.

- (46) Page 25. Tatiani Alexandrini Harmonia, Greisswald, 1706, in-4°.
- (17) Page 25. Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum, Ulm, 1728, 3 vol. in-fol.
- (48) Page 25. 1°. Francia Orientalis, Würtzbourg, 1727, 2 vol. in-fol.; 2°. Cathechesis Theotisca, Hanovre, 1713, in-12; 3°. Historia studii etimologici linguæ Germanicæ, Hanovre, 1711, in-8°.
- (49 et 50) Page 25. Glossarium medii ævi, Strasbourg, 1781, in-fol. T. I et II.
- (51) Page 25. 1°. Mithridates, oder Allgemeine Sprachenkunde, Berlin, 1809, in-8°.; 2°. Lehrgebaeude der deutschen Sprachlehre, Leipzig, 1782, in-8°.; 3°. Grammatich-Kritisches Wærterbuch, Leipzig, 1793, 1801, in-8°.
- (52) Page 25. Bragur, ein litterarisches Magazin der deutschen und nordischen Vorzeit, Leipzig, 1802, in-12.
- (53) Page 25. 1°. Grundriss einer Litteratur der nieder Saechsischen Sprache; 2°. Geschichte der Nieder Sachsischen Sprache, bis auf Luthers Zeiten, Magdebourg, 1800, in-8°.

- (54) Page 25. Symbolæ ad Litteraturam Teutonicam, Copenhague, 1787, in-4°. Niérup donne dans la préface de cet ouvrage, des détails intéressants sur les savants qui, en Danemark, ont cultivé la langue francique.
- (55) Page 25. 1°. Tabulæ paralellæ antiquissimarum Teutonicæ linguæ dialectorum, Innspruck, 1776; 2°. Iwain, Heldengedicht, aus dem Zeitalter, Friedrichs des Rothbarts, Vienne, 1786.
- (56) Page 25. Ce savant a retouché le Glossaire de Fulda; il a travaillé à la belle édition d'Ulphilas, publiée par Zahn, et fait paraître dans les journaux littéraires d'Allemagne, plusieurs dissertations savantes sur la langue francique.
- (57) Page 25. Voyez entre autres les Miscelles qu'il publie à Munich.
- (58) Page 25. Wachter, Glossarium Germanicum, Leipzig, 1737, in-fol., T. I et II. Haltaus, Glossarium Germanicum medii ævi, Leipzig, 1758, in-fol. T. I et II. Lambécius, dans ses Commentaires sur la bibliothèque de Vienne, et Denis Codices manuscripti Bibliothecæ Vindob. T. I.
- (59) Page 91. Aurei, venerandæque antiquitatis Libelli, Salicam legem continentes, à Clodoveo, Childeberto et Clotario, Christianiss. Regibus, priùs editi, et postremum à Carolo M. emendati, Paris, 1573.
- (60) Page 91. Liber legis Salicæ, Paris, 1602 et 1666, in-80.
- (61) Page 91. Notæ in Marculphi formulas, et in Librum legis Salicæ, Paris, 1613 et 1666.

- (62) Page 91. Capitularia Regum, Paris, 1677, 2 vol. in-fol.
- (63) Page 91. Codex legum antiquarum, Francfort, 1013, in-fol.
- (64) Page 91. Constitutiones imperiales, Francfort, 1615 et 1673, T. III, in-fol.
- (65) Page 92. Originum et Germanicarum Antiquitatum Libri, Leges videlicet, Salica... à Wolfgango, Abb. Fuldensi, in lucem prolati, nunc editi. Bâle, 1557, in-fol.
- (66) Page 93. Leges Salicæ illustratæ, cum Glossario salico; autore Gott. Wendelino. Anvers, 1649, in-fo.
- (67) Page 93. Leges Salica ... operá Joh. Georg. Eccardi. Francfort, 1720, in-fol.
- (68) Page 94. Thesaurus Antiquitatum Germanicarum. Ulm, 1727, in fol. T. II. Voyez aussi: Corpus juris germanici antiqui, par Georgisch. Halle, 1738, in-4°.
- (69) Page 95. Recueil des Historiens des Gaules et de France. Paris, 1741, in-fol. Voyez T. IV, p. 120 et suivantes.
- (70) Page 95. Dans le catalogue de la bibliothèque royale de Paris, le manuscrit 4403 B est indiqué comme étant du huitième siècle; cela peut être vrai, quant à la première partie du volume, mais cela n'est pas exact, quant à la seconde, puisqu'elle contient la version earlovingienne de la loi salique, qui ne peut être tout au plus que du commencement du neuvième siècle. D'ailleurs, cette seconde partie est d'une main postérieure, au moins d'un siècle, à celle qui avait transcrit la première partie du volume. On pourrait souvent faire

la même observation sur d'autres manuscrits de cette bibliothèque.

- (71) Page 97. In villis quæ ultrà Rhenum sunt.
- (72) Page 97. Voyez cette édition, ainsi que Schilter, dans la préface qui précède la loi Salique, T. II du *Thesaurus Antiquitatum*.
- (73) Page 97. Tunc habere leges coeperunt, quas eorum priores gentiles tractaverunt, his nominibus: Unisounastus, Unisogastus, Arogastus, Salegastus. In villabus quæ ultrà Rhenum sunt, Unibothagin, Salechugin, et Unidachagin. Voyez Duchesne, Hist. Franc. Script., T. I, p. 694. Dom Bouquet, T. II, p. 543.
- (74) Page 103. Isidori Hispalensis Opera. Paris, 1601, in-fol.
  - (75) Page 107. Voyez Note 45.
- (76) Page 108. Tatiani Alexandrini Harmoniæ Evangelicæ antiquissima versio theotisca, ut et Isidori Hispalensis Libri eddem lingud conversi Fragmentum. Greiswald, 1707, in-4°.
- (77) Page 108. Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum. Ulm, 1728, in fol. Seconde partie du Tom. I.
- (78) Page 108. Daenische Bibliotec. Copenhague et Leipzig, 1738, in-8°., deuxième Partie.
- (79 Page 113. Alumannicarum rerum Scriptores. Francfort, 1603, Paris, in-fol., T. II.
- (80; Page 113. Analecta, Paris, 1685, in-8°., T. IV, p. 634. In Codice Sancti Galli, qui ad annos nongentos accedit post regulam Sancti Benedicti..... Adscripta est ubique lectio Theodisca.

- (81) Page 113. Antiquitatum Teutonicarum, T. II, dans la préface latine, qui précède l'Ode en l'honneur du Roi Louis.
- (62) Page 11/4. Thesaurus Antiq. Teutonicarum, T. I, partie II, p. 13 et suiv.
- (82\*) Page 127. Miscelles de Docen. Munich, 1807, T. II, p. 288.
- (83) Page 131. Appendix Monumentorum Paderbornensium, page 326.
- (84) Page 13. Appendix Libri de Origine Juris Germanici, p. 339.
  - (85) Page 131. Collectio Conciliorum, T. VI.
  - (86) Page 131. Miscellæ antiquæ lectionis, p. 73.
  - (87) Page 131. Vita Witechindi Ducis, p. 14.
  - (88) Page 132. De Lingua Germanica; p. 34.
- (89) Page 132. Monumenta catechetica, p. 77 et 78. Rerum Francia orientalis, T. 1, p. 440.
- (90) Page 132. Specimen lectionum antiquarum francicarum.
  - (91) Page 132. Concilia Germania, T. I, p. 51.
- (92) Page 136. Wilkina-Saga, chap. 375-378, 509-514.
  - (93) Page 141. Kaempe-Viser, 1787, p. 63-66.
- (94) Page 141. Das Lied von Hildebrand. und Hadubrand; Cassel, 1812, in-4°., p. 48.
  - (95) Page 141. Ibidem.
- (96) Page 142. Ibid. p. 30, et Rerum Brunswic. T. III, par Leibnitz.

- (97) Page 142. Eccardi Francia Orientalis, pages 864-902.
- (98) Page 142. Nurnb. Litter. Anzeigen, 1808, c. 33-47.
  - (99) Page 154. Pars VII.
  - (100) Page 154, I, 1, col. 418.
- (101) Page 154. T. II, partie I, page 118. Leipzig, 1797.
  - (102) Page 154. 1805, V, 152.
  - (103) Page 154. I, 22. II, 291.
  - (104) Page 154. Cassel, 1812 in 40., p. 80.
  - (104\*) Page 157. Duchesne, T. II, p. 326.
- (105) Page 158. Eccardi Francia Orientalis, T. II, p. 325. Le sentiment d'Eckhart sur le dialecte employé dans la Paraphrase Evangélique, paraît très exact. Desroches a voulu y trouver l'idiome en usage dans les provinces Belgiques. Voyez les Mémoires de l'Académie de Bruxelles, T. I, p. 507.
- (106) Page 161. Linguarum veterum Septentrion. Thesaurus, Oxford, 1705. Gramm. Franco-theot., p. 6, A. S., p. 101, 189.
- (107) Page 161. Symbolæ ad Litteraturam Teutonicam antiquiorem, Copenhague, 1787, Préface, p. xx.
- (108) Page 167. Voyez entre autres les journaux littéraires suivants: Der Freymüthige, 1805, N° 24; Aurora, 1804, N°. 1er. de Décembre; Bamberger Zeitung, 1805, N°. 48, 49, 50, 51 et 255.
  - (109) Page 197. Duchesne, T, II, p. 382.

- (110) Page 197. Francia Orientalis, T. II, p. 354.
- (i11) Page 197. Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum, T. II, p. 240.
- (112) Page 197. Recueil des Historiens des Gaules et de la France, T. VII, p. 26.
- (113) Page 200. Francia Orientalis, Tome II, p. 474.
- (114) Page 200. Dom Bouquet, T. VII, p. 632; et Duchesne, T II, p. 440 et 556.
- (115) Page 200, Antiquitatum et Annalium Trevirensium Libri XXV. Liége, 1670, 2 vol. in-fol.
- (116) Page 201. Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum, T. II, p. 239.
- (117) Page 201. Capitularia Regum Francorum,
  Paris, 1677, in-fol. préface, S. LXXXII.
- (118) Page 206. Catechesis Theotisca, Hanov., 1713, in-12.
- (119) Page 206. Francia Orientalis, Tome II, p. 930.
- (120) Page 206. Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum, T. I, pars II, p. 75.
- (121) Page 207. Lambécius, Commentarii de Bibliotheca Cæsarea Vindobonensi. Vienne, 1669, in fol. L. II, c. V, p. 318.
- (122) Page 207. Specimen lectionum antiquarum francicarum, Stade, 1707, in-4°.
  - (123) Page 207. Freheri Dialogus; Oratio Do-

minica; Symbolum, etc. 1609, sans indication de lieu, in-4°.

- (124) Page 207. Miscellaneen zur Geschichte der Teutschen Litteratur. Munich, 1806, T. II, p. 118, et 1809, T. I, p. 6.
- (125) Page 209. Otfridi Evangeliorum Libri, Bâle, 1571, in-8°.
- (126) Page 209. Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum, T. I, Pars prima.
- (126\*) Page 219. Otfride appelle les Francs Chuani, Kuani, vaillants, fiers, valeureux par excellence. L'u chez les Francs, se prononçant comme notre ou, j'agitai, en 1795, dans un journal allemand, la question, si ces braves royalistes, que l'on appelait Chouans, ne tiraient point leur nom du mot francique Chuan; je m'appuyais, entre autres, sur une observation du savant Oberlin, qui m'avait assuré avoir rencontré dans le Bas-Breton un grand nombre de mots qui dérivaient du Francique. Mes coujectures sur l'origine du mot Chouan, ne firent point fortune parmi les Savants Allemands, et je n'en parle ici que pour avoir occasion de réparer une omission grave que j'ai faite dans le corps de mon ouvrage.

J'aurais dû, sans doute, dire quelque chose de la langue que parlaient et qu'apportèrent avec eux les Normands, quand, sous la dynastie carlovingienne, ils vinrent s'établir dans la province à laquelle ils ont donné eur nom. Étant frères des Francs, leur langue était sœur de la Francique; en reste-t-il quelques vestiges dans les archives ou dans le langage populaire de la Normandie? Comment les Normands quittèrent-ils leur langue maternelle, pour adopter la Romane, qu'ils parlaient, à ce qu'il paraît, lorsqu'ils firent la conquête de l'Angleterre? Hickès a publié plusieurs chartes, que Guillaume-le-Conquérant avait données en Angleterre; les unes sont en langue Romane, les autres en Anglo-Saxon. Quels rapports avait ce dernier idiome avec celui que parlaient les anciens Normands avant que leur langue se fût confondue avec celle des habitants du pays? On voit à la Bibliothèque du Roi, à Paris, un manuscrit anglo-saxon in-fol. max., qui renferme une Paraphrase des Psaumes de David. Il appartenait autrefois à Jean, Duc de Berry: je pense qu'il venait antérieurement des ducs de Normandie, qui comprenaient sans doute l'anglo-saxon aussi facilement que l'ancien normand. Les savants en Normandie auront peut-être, pour éclaircir ees questions, des secours dont je suis entièrement dépourvu.

- (127) Page 225. De litteris et lingua Getarum, seu Gothorum, notisque lombardicis. Leyde, 1597, in-8°.
- (128-129) Page 225. Tatiani Alexandrini Harmonia. Greisswald, 1706, in-4°.
- (130) Page 226. Thesaurus Antiquit. Teutonicarnm, T. II, dernière partie.
- (131) Page 229. Lamhec. Comment. de Bibliothecá Vindobonensi, Lib. II, c. V, p. 383.
- (132) Page 229. Tatiani Alexandrini Harmonia, 1706, p. 460.

- (133) Page 229. T. II, dernière partie, après l'Harmonie de Tatien, p. 102.
  - (134) Page 231. Dom Bouquet, T. VIII.
- (135) Page 232. Annales Metenses; D. Bouquet, T. VIII, p. 64.
- 136 Page 232. Rhegino, p. 60; Eccardi Francia Orientalis, T. II, p. 656.
  - (137) Page 232. Dom Bouquet, T. VIII, p. 271.
- (138) Page 235. Thesaurus Antiq. Teutonicarum, T. II.
  - (139) Page 236. Ibidem.
  - (140) Page 236. Ibidem.
- (141) Page 236. Scriptores Rerum Danicarum, Copenhague, 1773, iu-fol., T. II, p. 71.
  - (142) Page 236. Dom Bouquet, T. IX, p. 99.
- (143) Page 237. Thesaurus Antiquit. Teutonicarum, ut suprà.
- (144) Page 252. Symbolæ ad Litteraturam Teutonicam antiquiorem. Copenhague, 1787, in-4°. préface, p. xxxj et 411.
- (145) Page 256. Thesaurns Antiquit. Teutonicarum, T. I, Pars prima, præfatio, p. xj, et præfatio spec. ad ed. Notkeri.
- (146) Page 257. Commentar. de Bibliotheca Vindobonensi, Lib. II. p. 460.
- (147) Page 257. Thesaurus Antiquit. Teutonica-rum, præf. gen., p. xj, et præf. spec., p. vij.
- (148) Page 259. Willerami abbatis in Cantica Canticorum paraphrasis. Leyde, 1598, in-8°.
  - (149) Page 259. Voyez Note 44.

## NOTES.

(150) Page 259. — Thesaurus Antiq, Teutonicarum, T. I.

(151) Page 259. — Commentarii de Bibliothecá Vindobonensi, Lib. II.

(152) Page 258. - Voyez Note 58.

(153) Page 262. — Thesaurus Antiq. Teutonicarum, T. II.

PIN DES NOTES

## TABLE.

## (Le chiffre indique les pages.)

ACHILLE Gassarus, p. 208. Adelung, 25, 164, 268. Adjectifs franciques; 39, Adverbes franciques, 78. Allittération, forme particulière à la Poésie francique, 1x, 142, 147, 155, 169. Analecta de Mabillon, 113, 114. Anecdota de Pez, 154. Annales de Fulde, 231. Annales de Metz, 231. Annon. Ode francique en son honneur, 260. Arétin (baron de) 168. Articles de la langue francique; 31, 32, 33. Baluze, 91, 98, 201.

### B.

Bibliothèques de Saint-Amand, 233, 235. -- de Bamberg, 161, · 167, -- de Cassel, 8, 141. —— de Colbert, 104, 107. -- de Fulde, 92, 97, 141. -- de St.-Gall, 112, **256**. -- de Gotha, 99. -- de Londres (Cottonienne), 159. - de Munich (royale), 25, 127, 168, 207. - - d'Oxford (Bodléienne), 108, 161, 225. -- de Paris (royale), 29, 95, 104, 197, 256.

· B.

Bibli. de Rhédiger (à Breslau), 258.

-- du Vatican, 22, 209, 214, 250.

-- de Vieune (impériale), 25, 206, 214, 258.

—— de Wolfenbuttel, 93,97,98.

Bignon, 91.

Bonaventure Vulcanius,

Bouquet (Dom), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 94, 197, 264, 265, 266, 267.

Bragur, par Graeter, 25, 154, 268.

Brower, 200.

C,

Cantique des Cantiques, en francique, par Wille-rame, 257.

Capitulaire des rois Louis et Lothaire, 200 et suiv.

Chants en francique, 210, 233.

Charlemagne, 5, 6, 23, 24, 107.

C.

Charles, fils de Louis le-Débonnaire, 194.

Chifflet, 92. Chilpéric, 4.

Chilpéric, 4.

Chouans; origine franciq. de ce mot, 219, 275. Chronique de S. Richard,

232.

Chunnas de la loi salique,

101.

Clovis, 3.

Comparatif des adjectifs

franciques, 41, 81.

Conciles d'Aix-la-Chapelle,

-- de Leptine, 131.

-- de Mayence, 9.

-- de Reims , 9.

-- de Tours, 9.

Conjonctions, 79.

Conringius. 131. Crusius, 131.

Cunégonde, impératrice,

D.

Docen, 25, 127, 157, 169, 207.

Duchesne, 156, 197, 264, 265.

G.

Eckhart, 25, 93, 131, 142, 157, 162, 197, 206, 208. Eginhard, 5, 7, 10. Epinicion, en l'honneur du roi Louis, 236 et suiv. Ermold Nigellus, 11.

Ferdinand de Farstemberg, 131. Formules catéchétiques, en francique, 131. Flodoard, 263. Fortunat, 4. Francisques (haches), 263. Hiltibrand et Hathubrand, Franck(Dom), 113, 256, 257.

Francs. Leur langue, 1-26. Leur Grammaire, 27-87. Leur Littérature, 88-262.

Fréher, 197, 207, 209, 225.

George (S.). Ode francique en son honneur, 250 et suiv. Gestes des Francs, 97.

Gisèle, impératrice, 255. Goldast, 25, 9r, 112, 267. Graeter, 25, 154, 164.

francique, Grammaire 27-87.

Grimm (frères), 141, 169. Grubel (Gabriel),

H. Harmonie de Tatien, 224

et suiv. Heldenbuch, 8. Hérold, 92.

Hickes, 6, 158, 229.

(combat de), 134 et suiv.

Hlutouuig, voyez Louis. Holstenius (Luc), r31. Homélies franciques, 8, 9, 10, 205.

Hugue Capet, 19.

Isidore de Séville. Fragments de ses OEuvres en franciqué, 103 et suiv. Joerdens, 265. Junius, 25, 161, 225, 267.

19

K.

Kéron, 114, 254. Kinderling, 25, 164.

L.

Labbe, 131.
Lambécius, 206, 209, 228, 258.
Langue francique, 1-26.

Leptine (concile de), 131.

Lettres et caractères franciques, 28.

Lindebroge, 91.

Littérature franc. 88-262.

Livre d'or, 159, 166.

Loi Salique; versions; manuscrits et éditions, 88 et suiv.

Lothaire, empereur, 194,

Loubère, 256.

Louis, en francique Hlutouuig; étymologie de ce mot, 11.

Louis-le-Débonn., 11, 12. Louis, fils de Louis-le-Bègue; Ode francique en son honneur, 231.

Louis de Germanie, 194, 200, 209. M.

Mabillon, 106, 113, 114, 233, 235, 236, 264. Matthias Illyricus, 209.

Matthias Opitz, 260.

Mérula, 258.

Michaeler, 25, 164.

Minnesinger, 8, 21, 22,

Monumenta Boïca, 154.

Musée Britannique, x,

**166.** 

N.

Nierup, 25, 162, 164, 250.

Nithard, 194.

Noms dc nombre franciques, 58.

Notker (Psautier francique de), 152 es suiv.

0.

Oberlin, 25, 164.

et suiv., 264.

Ode triomphale en l'honneur du roi Louis. Voy. Epinicion.

Oraison Dominicale, en langue franc., 127, 169. Otfride; ses Évangiles en langue francique, 208 P.

Palthénius, 25, 106, 107, 225, 229, 267. Paraphrase de l'Évangile, ou Livre d'or, 156 et suiv.

Pithou, 91.

Prépositions franciques, 79.

Prière de Weissenbrunn, 154.

Pronoms franciques, 42, 85.

R. . Règle de S, Benoît, en francique, 112 et suiv. Reinwald, 25, 98, 142, 154, 164, 165, 169. Rhaban, 25. Rheginon, 232. Richard James, 161. Rime, vient des Francs, IX, 142, 212. Rostgaard, 25, 107, 108, 161, 209, 215, 250, 256, 267. Rythme en l'honneur du roi Louis, 231, 236 et

suiv.

s.

Salique (loi), 88.

Samaritaine, pièce en vers franciques rimés, 228.

Sandwig, 252.

Schannat, 131.

Scherz, 25, 209.

Schilter, 25, 93. 113,

197, 201, 209, 225,

229, 233, 255, 258,

**260, 268.** 

Serments de 842 et 860,

p. 194.

Simon Paul, 131.

Sodalcurch, 232.

Staden, 131, 207.

Superlatif des Adjectifs

franciques, 41, 82. Syntaxe francique, 81.

Tatien (Harmonie francique de), 224 et suiv.

Temler, 162.

Thegan, 11.

Tillet (du), 91.

Trithème, 23, 24.

Troubadours, 20.

Vogelin, 258.

W.

W.

Weissenbrunn, (prière

des Cantiques, en fran-

de) 154.

cique, 257.

Willerame, son Cantique Wolfram d'Eschenbach, 8.

## ERRATA.

| Page | ø, lig      | . 2, Gohts lisez             | Goths.                    |
|------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| _    | 6,          | dre., Herligenmonath         | heiligenmonath.           |
|      | 20,         | 7, formé                     | fermé.                    |
|      | <b>3</b> 3, | <b>2</b> 3, ginuet           | giuuet.                   |
|      | 35,         | 6, masculin                  | wasculin.                 |
|      | <b>3</b> 9, | 22, M sculin                 | masculin.                 |
|      | 40,         | 6, au                        | an.                       |
|      | 46,         | 8, Sprac                     | sprac.                    |
|      | Idem,       | 27, siclan                   | sielan.                   |
|      | 50,         | 2, Zachar s                  | Zacharias.                |
|      | 84,         | 15, chibogonun               | chiborgonun.              |
|      | 90,         | 22, nonvelle                 | nouvelle.                 |
|      | 94,         | 3, différence sessentielles, | différences essentielles. |
|      | 97,         | 17, Uu in dogaste            | Uuindogaste.              |
|      | 101,        | 17, ameude                   | amende.                   |
|      | 109,        | 9, aerena                    | aercna.                   |
|      | 120,        | 15, eiuin                    | einin.                    |
|      | 122,        | 15, minius imblum            | miniu simblum.            |
| •    | 128,        | 21, indini                   | indi ni.                  |

Fin de l'Errata.



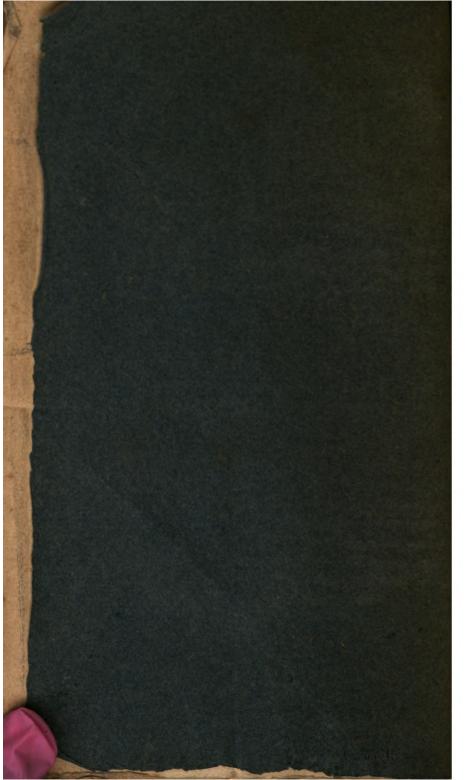



UNIV OF MICH.

# THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY

DATE DUE

igitized by Google

